









Num · d' ordine 99 281111

16.9.41

B. Prov.



B. Tros

 $\widehat{I\!\!I}$ 

810

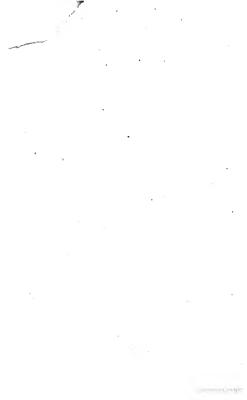

#### GÉOGRAPHIE MILITAIRE

# DE L'ITALIE.



600,000

## GÉOGRAPHIE MILITAIRE

# DE L'ITALIE,

DATES

LE COLONEL RUDTORFFER ET L. A. UNGER,

AVEC UNE CARTE

PUBLIÉE PAR J. CORREARD.



## PARIS,

LIBRAIRIE MILITAIRE, MARITIME ET POLYTECHNIQUE

DE J. CORRÉARD,

AUE CHRISTINE, 1.

1848





# TABLE

#### DES MATIERS

| Avertissement de l'Editeur. |      |    |   |   |   |     |   |   | •  |    |   | • | • |   |   | -4   |
|-----------------------------|------|----|---|---|---|-----|---|---|----|----|---|---|---|---|---|------|
| Notions générales           |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   | . 10 |
| Notions generales           |      | •  | • | • | • | •   | • | * | ٠. | ٠  | • | ٠ | • | • | 1 | . 9  |
| Système des Alpes           |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   |      |
| Apercu historique.          |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   |      |
| Généralités. — Commun       |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   |      |
| Cuiture physique et inten   |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   |      |
| Constitution et administra  | atio | D. |   |   |   | ٠   |   |   |    | ٠. | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | 23   |
| ROYAUME DE SARDAIGNE.       |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   | 23   |
| Possessions. — Limites.     |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   | 23   |
| Orographie                  |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   | 24   |
| Hydrographie                |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   | 26   |
| lie de Sardaigne            |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   |      |
| Cuiture, administration, i  |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   |      |
| Etat militaire              |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   |      |
| Topographie                 |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    | • | • |   | • | • | 89   |
| ropograpme:                 | •    | •  | ٠ | • | • | ٠   | • | ٠ | •  | ٠  | ٠ | • | • | • | • | 011  |
| PRINCIPAUTÉ DE MONACO.      |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   | 45   |
| DUCHÉ DE PARME              | ٠,   |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   | 45   |
| Topographie                 |      |    |   |   |   |     |   | ٠ |    |    |   |   |   |   |   | 46   |
| DUCHÉ DE MODÈNE             |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   | 47   |
| Etat militaire              |      |    |   |   | i | - 1 | Ċ | Ü | i  |    |   |   |   |   |   | 48   |
| Topographie                 | ٠.   | i  | i | Ċ | Ċ | ż   |   | Ĺ |    |    | Ċ |   | Ċ |   | · | 49   |
|                             |      |    |   |   |   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   |      |

#### TABLE DES MATIÈRES.

| יש |                                                                                                                  |       |      |     |      |                |    |             |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          |                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|------|----------------|----|-------------|----|----|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----|-----|---|---|----------|--------------------------------------|
|    | исий ви Тисо                                                                                                     | UES.  | •    | _   | •    | •              | ٠  | •           | ٠  | ٠  | ٠ |     | ٠                     |                       | ٠   |     | ٠ |   |          | - 5                                  |
|    | Topographie                                                                                                      |       | ٠    | •   | •    | N              | ٠  | ٠           |    | ٠  | ٠ | ٠   | ٠                     | ٠                     | ٠   | ٠   | ٠ | ٠ | ٠        | 5                                    |
| G  | RAND-DUCHÉ D                                                                                                     | E T   | osc  | ANI |      |                |    |             |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          | á                                    |
|    | Orographie                                                                                                       | Ξ.    |      |     |      |                |    | ٠.          |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          | 5                                    |
|    | Hydrographie.                                                                                                    |       |      |     |      |                |    |             |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          |                                      |
|    | Culture et adm                                                                                                   | inist | rat  | on  | Ť    | Ť              | Ť  | Ť           | ÷  | Ť  | ÷ | ÷   | Ť                     | ÷                     | ÷   | Ť   | Ť | Ť | ÷        | 5                                    |
|    | Etat militaire.                                                                                                  |       |      |     |      |                |    |             |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          |                                      |
|    | Topographie, .                                                                                                   |       |      |     |      |                |    |             |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          |                                      |
|    |                                                                                                                  | _     |      |     |      |                |    |             |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          | ı                                    |
| ** | Opposessible                                                                                                     | ıĸ.   | •    | •   | •    | •              | •  | •           | •  | •  | • | •   | ÷                     | *                     | •   | •   | • | • | <u>.</u> | 5                                    |
|    | Orographie                                                                                                       | •     | •    | •   | •    | ÷              | •  | ÷           | ÷  | *  | • | •   | •                     | •                     | •   | ÷   | · | • | ÷        | -                                    |
|    | Hydrographie.                                                                                                    | ÷     |      |     | -    | •              | •  | •           | •  | ٠  | • | •   | •                     | •                     | •   | ٠   | • | • | •        | - 5                                  |
|    | Culture Ad                                                                                                       | ımıı  |      |     |      |                |    |             |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          |                                      |
|    | Etat militaire.                                                                                                  |       |      | **  | •    | •              | •  | ٠           | ٠  |    | • | ٠   | ٠                     | ٠                     | ٠   | ٠   | ٠ | ٠ |          | 6                                    |
|    | Topographie.                                                                                                     | ٠,    |      | •   | •    | ٠              | •  | •           | •  | •  | • | •   | ٠                     | ٠                     | ٠   | ٠   |   |   |          | 6                                    |
| R  | ÉPUBLIQUE DE                                                                                                     | SATE  | (T-) | MAI | RIN. |                |    |             |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          | 6                                    |
|    | VAUME DES DI                                                                                                     |       |      |     |      |                |    |             |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          |                                      |
|    | Possessions                                                                                                      |       |      |     |      |                |    |             |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          |                                      |
|    | Orographie.                                                                                                      |       |      |     |      |                |    |             |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          | 6                                    |
|    | Hydrographie.                                                                                                    |       |      |     |      |                | ٠  |             |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          | 7                                    |
|    |                                                                                                                  |       |      |     |      |                |    |             |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          |                                      |
| L  | E DE SICILE.                                                                                                     | ٠.    |      |     |      |                |    |             |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          | ,                                    |
|    |                                                                                                                  |       |      |     |      |                |    |             |    |    |   |     |                       |                       |     |     |   |   |          |                                      |
|    | Culture intellec                                                                                                 | tuel  | le e | t p | hys  | lque           | ٠. |             |    | Ξ. |   | -   |                       |                       |     |     |   |   |          | 7                                    |
|    | Culture intellect<br>Administration                                                                              | tuel  | le e | t p | hysi | lque           | ٠. | :           | ÷  | ÷  | ÷ | :   | :                     | ÷                     | ÷   | ÷   | ÷ | ÷ | ÷        | 7                                    |
|    | Culture inteller<br>Administration<br>Finances                                                                   | tuel  | le e | t p | hysi | ique           |    | :           | :  | :  | : | :   | :                     | :                     | :   | :   | : | : | :        | 7 7                                  |
|    | Culture intelled<br>Administration<br>Finances<br>Etat militaire.                                                | tuel  | le e | t p | hysi | ique           | :  | :           | :  | :  | : | :   | :                     | :                     | :   | :   | : | : | :        | 7 7 7                                |
|    | Culture inteller<br>Administration<br>Finances<br>Etat militaire.<br>Topographie                                 | YS    | le e | AL  | iEN  | ique<br>:<br>: | RI | ÉGI         | S  | PA | R | L'/ | ·<br>·                | ·<br>·<br>·           | ici | iE. | : | : | :        | 77 77 78 8                           |
| Re | Culture inteller Administration Finances. Etat militaire. Topographie. PA                                        | YS    | le e | AL  | IEN. | NS             | RI | ÷<br>÷<br>• | s  | PA | R | L'/ | ·<br>·<br>·<br>·<br>· | ·<br>·<br>·<br>·      | iCi | iE. |   | : | :        | 7 7 7 7 8 8                          |
| Re | Culture inteller Administration Finances. Etat militaire. Topographie.  PA OVAUNE LOBBA Orographie.              | YS    | IT.  | AL  | IEN  | NS             | RI | ÷<br>÷      | is | PA | R | L'/ | :<br>:<br>:<br>:<br>: | :<br>:<br>:<br>:<br>: | ici | iE. |   | : |          | 7 7 7 8 8 8 8                        |
| Re | Culture inteller Administration Finances. Etat militaire. Topographie. PA OYAUME LOMBA Orographie. Hydrographie. | YS    | IT.  | AL  | IEN  | NS .           | RI | ÷<br>÷<br>÷ | is | PA | R | L'/ | ·<br>·<br>·<br>·      | FR                    | ici | iE. |   | : |          | 77 77 88 88 88 89                    |
| Re | Culture inteller Administration Finances. Etat militaire. Topographie. PA                                        | YS    | IT.  | AL  | IEN. | NS .           | RI | ÉGI         | is | PA | R | L'/ | ·<br>·<br>·<br>·      | rr                    | ici | iE. |   |   |          | 7<br>7<br>7<br>7<br>8<br>8<br>8<br>8 |

#### AVERTISSEMENT

DE L'ÉDITEUR.

Tout le monde comait la Geographie militaire de M. le colonel Rudtorfier, par la traduction qu'en a faite M. Unger, professeur de langue allemande au collège de Stanislas, et par l'édition qui en a été publiée pour la première fois en 1847, en deux volunies grand in-8°, de près de 450 pages chacun à deux colonnes de petit texte parfaitement lisible, disposé avec une méthode admirable, et mété de ûttres en gros et moyen caractère qui frappent l'œil au premier abord, et rendent les recherches très-faciles et la lecture de ces beaux livres très-auréable (1).

C'est le seul ouvrage de ce genre qui présente aujourd'hui le tableau détaillé des forces et des institutions militaires de toutes les puissances de l'Europe, et des notions sommaires sur leurs places fortes.

Au moment où l'Europe entière à les yeux fixés sur l'Italie, où ce beau pays (tellus metuenda superbis, suivant l'immortel Pétrarque) ispire à reconstituer son unité nationale, où ses destinces sont remises à la médiation éclairée de deux grandes puissances, et peut-être (co qu'à Dieu ne plaise) au sort des armes, l'éditeur de cet excellent ouvrage a pensé que le public, et surtout les militaires et les hommes d'Etat, accueilleraient avec empressement un extrait textuel de co précieux travail, en ce qui concerne cette intéressante contrée. Il a cru devoir le faire précéder de la description des Alpes, également tirée du méme ouvrage, et de tout ce qui concerne la Lombardie et la partie

<sup>(1)</sup> Chez J. Corréard, rue Christine, nº 1.

#### AVERTISEMENT

des anciens Etats vénitiens en deçà de l'Adriatique, en y comprenant la ville de Venise, qui dans le recueil de M. le colone Rudtorffer, sont classées, ainsi que cela devait être, dans l'empire d'Autriche. Sans cela cet article edt été insuffisant et incomplet. L'éditeur y a ajouté une carte qui lui a paru nécessaire, et qu'il a fait faire exprès.

Loin de lui la pensée de rien préjuger quand au sort futur de tous ces pays. Son unique objet a été de faciliter au public, particulièrement à la classe de lecteurs dont il a déjà parlé, l'intelligence des négociations qui vont s'ouvrir et des arrangements à intervenir touchant leur nouvelle division politique, ainsi-que des évenements dont ils ont été récemment ou dont ils pourraient devenir encore le théâtre.

Si, comme il l'espère, cette publication est bien accueillie, à raison de son utilité, elle sera promptement suivio de l'article empire d'Au-triche, quo les circonstances présentent rendent également intéressant, et qui sera imprimé dans le même format, afin qu'on puisse les réunir et les faire relier ensemble.

#### GÉOGRAPHIE MILITAIRE

# DE L'ITALIE.



#### NOTIONS GÉNÉRALES.

# Système des Alpes. li comprend les montagnes situées à l'est du

Rhône, de la Saône jusqu'a Châions et du Douhs, au midi du Danube, et à l'ouest de l'Unna qui se jette dans la Save. La chaîne principale des Alpes change plu-

La chaine principale des Alpes change plusleurs fois de direction et de nom. Les Alpes occidentales prennent les dénominations suivantes:

4º Les Alpes maritimes, commencent au Col di Cadibona, aliant de l'est à l'ouest, puis du sud au nord, jusqu'au Mont Viso, entre la Provence et le Piémont.

2° Les Alpes Cottiennes, s'étendent du Mont Viso au Mont Cenis, entre le Plémont à l'est, el la Savoie et les Hautes-Alpes à l'ouest.

3º Les Alpes Grecques, depuis le Mont Cenis jusqu'au Col du Bonhomme, entre le Piémont et la Savoie. La commencent les Alpes centrales, sous

La commencent les Alpes centrales, sous les noms suivants : 4° Les Alpes Pennines, depuis le Col du

Bonhomme jusqu'au Mont Rosa. 5° Les Alpes Lépontiennes ou Helvétiques, depuis le Mont Rosa jusqu'au Mont Bernardin. 6° Les Alpes Rhétiques, depuis le Mont

Bernardin jusqu'au Drey-Herren-Spitz dans le Tyrol. Icl, commencent les Aipes orientales, qui se

bifurquent an Drey-Herren-Spitz, et prennent les noms suivants :

7° Les Alpes Noriques, qui courent à l'est par le Salzbourg, la Styrie, et l'Autriche jusqu'au Danube, dans les environs de Vienne, et qui, de Semmering, envoient un rameau en Hongrie, on il s'étemd le long de la Raab et se termine entre le Danube et le lac Balaion, par le Bokonyer-Wald. 8° Les Alpes Carniques, qui, du Drej-Herren-Spitz, se dirigent au sud, séparent le Tyrol et la Carinthie des provinces italiennes, et se lerminent à Tarvis.

et se l'emidiat à l'arvins, qui son la comimation des prévelonies, se dirigiren ai suiest de Tarvis en deux branches, entre lesquelles coud la Saxvi la branche seprietirionale separce la soni de cette rivière de celui de soni de cette de l'arvis de celui de l'arvis de celui de l'Ectaviani, e oi les se pred dans la plaine. La branchemérialionale travene l'Hyrie, se subdivise en glusieurs ameaux, et la termine à l'ouest aurit e golfe de Caracco et en latrie, tandis qu'à l'est de se contince part de petites-

hauteurs qui forment la jonction entre le système des Alpes et le système Hellénique. Telle est la chaîne principale des Alpes, qui forme un immense arc do cercie au nord de l'Halle, et la sépare des pays du centre de l'Estrope. Elle envole, au nord comme au sud.

une foule de chaînes et de chaluons qui eouvrent un vaste territoire. Les principales parmi ces chaînes secondaires sont :

dares sont en branches principales, solicientes, à leur borne, relievant principales, relievantes, à leur borne, en plessions solicientes, compartent du Scinti-Coldard La première, supus les multi-consis el comit d'algori, elle relievant per les values de comité d'arrel, est les leus de Verdichtet et commerce au route gen fait le Rhône entre la Tour-du-pi le l'en Chamberg, et l'étand, en format plusieurs chaines pearlières, juoquat la Tour-du-pi l'en Chamberg, et l'enhouceture de l'Ann, entre Biet et chamberque de l'ann, entre Biet et l'enhouceture de l'Ann, entre Biet et chamberque de l'ann en l'entre l'entre

La seconde branche se sépare de la chaîne principale au Seplimer, se dirige au nurd

L

jusqu'à la hauteur du lac de Constance, en séparant les hautes vallées du Rhin et de l'inu. tourne ensuite à l'ouest, entre le Rhin et le Danube, et va, vers les sources de ce dernier fleuve, se joindre à la Forét-Noire, extrémité occidentale du système Hercynio-Carpathien. Un chainon qui se détache de cette branche entre les sources de l'Inn et de l'Iser, sépare les vallées de ces ileux rivières en se ramifiant

dans la Bavlére méridionale. 2º Les Apennins, qui commencent à l'ouest de Savone, à l'extrémité des Alpes maritimes, traversent toute l'Italie jusqu'au détroit de

Messine, au-delà duquel ils se relèvent et s'étendent sur toute la Sielle. Cette chalne se subdivise en quatre parties : I. L'Apennin septentrional, depuls la

vallée de Savone jusqu'à celle qui couduit d'Arrezzo a Sant-Augelo; II. L'Apennin central , depuis la vallée

d'Arezzo jusqu'a celle de la Pescara; III. L'Apennin méridional, depuis la vallée de la Pescara jusqu'au cap Spartivento;

IV. L'Apennin insulaire, en Sielle. POINTS CULMINANTS DU SYSTÈME DES ALPES.

#### Alpes Maritimes.

| Le | Mor<br>Col | ate<br>de | Pelvo<br>Longet. | : | :  | :  | :   | 9,342<br>9,708 | pied |
|----|------------|-----------|------------------|---|----|----|-----|----------------|------|
|    |            |           | Alpes            | c | ol | ti | enn | es.            |      |

#### Le Mont Olan. . . . . . . 12,976 Le Mont Pelvoux. . . . . 12,612 Le Mont Viso. . . . . . . 11,808

|    | Alpes Grecques.     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Le | Mont Iseran.        | 12,456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La | Dent Parassée,      | 11,388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le | Petit-Saint-Bernard | 9.000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le Mont Cenis. . . . . .

#### Alpes Pennines.

8,916

| Le | Mont | Blanc.  |    |   |   | 14,760 |
|----|------|---------|----|---|---|--------|
| Le | Mont | Rosa    |    |   |   | 14.220 |
| Le | Mont | Cervin. | ٠  | ٠ |   | 13,860 |
| Le | Mont | Combin  | ١. |   | · | 13,254 |

#### Alpes Lépontiennes.

| Le  | Simplon       |  |  | 10.820 |
|-----|---------------|--|--|--------|
| 1.0 | Saint-Golbard |  |  | 0.049  |

#### Alpes Bernoises.

| Le Finster-Aarhorn,<br>La Jung-Frau<br>Le Mœnch (Moine). |   |    | 13,200<br>12,870<br>12,666 |
|----------------------------------------------------------|---|----|----------------------------|
| Jo                                                       | r | ıt |                            |

Le Mont Pélerin, . . 5.854

#### Chaine du Jura.

| • | Réculiet           | 5,280 |
|---|--------------------|-------|
| ; | Pré-des-Marmiers   | 5,300 |
|   | . Alpes Rhetiques. |       |

| L'Orteles . |    |     |    |    |    |    |  | 12,060 |
|-------------|----|-----|----|----|----|----|--|--------|
| Le Zéhru,   |    |     |    |    |    |    |  | 10,504 |
| Le Monte    | d  | eli | ľC | ro | ٠. |    |  | 9,888  |
| Le Drey-H   | er | rei | 3- | Sp | it | ι, |  | 9,498  |

#### Alpes Noriques.

10,800

4,200

2,922

| Le | Gross-Glockner . |  | 11,988 |
|----|------------------|--|--------|
|    | Wieshach-Horn.   |  | 10,800 |
| Le | Baconyer-Wald.   |  | 2,232  |

#### Alpes Carniques La Marmolata.

Le Monte Maggiore. . . .

Le Monte Capella. . . . .

Le Mon

Corn Le Mor

|     |        | Nabois. |    |     |    | 9,000  |
|-----|--------|---------|----|-----|----|--------|
|     |        | Alpe    | lu | lie | nn | es.    |
| Le. | Mont 4 | Topolou |    |     |    | 40 174 |

|    | Papouk .  |     |     |   |    |    |     | 2,540  |
|----|-----------|-----|-----|---|----|----|-----|--------|
|    | Ap        | eni | ıin | S | ep | te | ntr | ional. |
| Le | Monte Cir | noi | ne. |   |    |    |     | 6 546  |

#### Apennin Central.

| ıte | c | àa۱ | ral | llo | 0  | u : | м | ac | te |       |
|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|---|----|----|-------|
| 0.  |   |     |     |     |    |     |   |    |    | 8,934 |
| ate | 3 | v   | eŀ  | or  | ı, |     |   |    |    | 7,632 |

#### Apennin Méridional. Le Monte Amaro (Majella). 8,568

### Apennin Insulaire.

| L'Ætna.  |   |      |    |  |  |  | 10,200 |
|----------|---|------|----|--|--|--|--------|
| Pizzo di | C | a vi | P. |  |  |  | 6 108  |

#### APERCU HISTORIQUE.

On dome le nom d'Italia à exte longue et devicio persogni l'esqui part du pied méndional de la chaîne des Alpes et s'étend jusqu'au coit de Sparivento dans la Caitore. Le dévend jusqu'au coit de Sparivento dans la Caitore. Le dévend de la Caitore de l'albe de l'albe

Ce riche pars percean des beaux-aris, fut aussi, dans tous les temps, le thétire de guerres sangiantes et d'exploits glorieur qui eurent toujonrs une influence plus on moins décisire sur les affaires de l'Europe. L'expldition entreprise, en 1203, par Charles VIII, roi de France, devint la cause immédiate du perfectionnement ultérieur de la politique et de l'art militaire en Europe.

En 1559, la paix de Cateau-Cambrésis termina la lutte acharnée qui avait, durant soixante-cinq ans, épuisé les forces de la Prance et de l'Espagne. Celle-ci, enfin, en acquérant le Milanais, Naples, la Sicile et la Sardaigne, s'était assuré nne prééminence incontestable sur le reste de l'Italie, composé alors des Etats de l'Eglise, de trois républiques et de cinq principantés. La Savoie et la république de Génes se partageaient l'occident de l'Italie supérieure; à l'orient, régnaient la république de Venise, encore maltresse de vastes possessions extrà-italiennes, quoique sa puissance eût commencé à décliner, et les ducs de Mantoue, de la maison de Gonzague, Dans l'Italie moyenne, Florence, sous les Médicis, Modéne, sous la maison d'Este, Parme, sous celle des Farnése, et la petite république de Lucques, possédaient les contrées les plus fertiles de la Péninsule,

L'Italie en pais vité écouler plus de soirante années dans cet étal de choses, jusqu'à ce que l'extinction de la maison de Mantoue, en 1028, ralluma la guerre entre la France et l'Espagne. Mais cette guerre fut courte; la paix de Chierasco la termina en 1631. Le duché chnt au duc Charles de Neves, et l'activité de Riche-

lien fit gagner à la France une influence notable en Italie. La guerre de succession d'Espagne remplit de nouveaux combats les contrées de l'Italie, où la maison des Bourbons et celle d'Autriche se disputaient la dictature de l'Europe méridionale, Pendant la première moitlé du xvmº siècle, nne série de transactions et de traités de paix modifia sans cesse l'état politique de la Péninsnie Italienne, destinée à fournir toujonrs les moyens de compensation et d'équilibre entre les grandes puissances de l'Europe, Le traité d'Aix-la-Chapelle assura le royaume des Deux-Siciles et le duché de Parme à la ligne cadette des Bourbons d'Espagne, tandis que la maison d'Autriche conserva, an même titre, Milan, Mantoue et la Toscane, et qu'elle acquit également, par mariage, le duché de Modène, La Savoie s'était élevée à un rang considérable parmi les puissances de second ordre, par l'acquisition de la Sardaigne, du Mont-Ferrat et d'une partie du Milanais.

Tel fut l'état de l'Italie durant quarantecinq ans, et jusqu'à la révolution française de 1792, qui devint, pour ce malbenreux pays, le signal de nouvelles guerres et de nouveaux bouleversements, En 1797, Napoléon forma, des pays de Milan, de Modène, de Bologne, de Ferrare, de la Romagne ct d'une partie des Etats de Venise, la république Cisalpine. Plus tard, la Savole, le Piémont, Génes, Parme et les Etata de l'Eglise furent réunis à l'empire français; en 1806, le royaume d'Italle, dont Napoléon portait lui-même la couronne, fut formé de la république Cisalpine, devenue république Italienne, et des possessions autrichiennes de Venise; Lucques, la Toscane et Naples furent données à des membres de la famille impériale; quant aux rois de Sardaigne et des Denx-Siclies, ils se virent rédulta à la partie insulaire de lenrs royanmes respectifs.

respectus.

La fortune s'étant enfin déclarée pour les armes de l'Antriche et de ses alliés, lenrs succès rendirent à l'Italie ses princes et se gouvernementa d'autrefois, à l'exception des républiques, mortes de vétusté. Là, comme détermins la situation politique, telle qu'elle caisse encre aujourd'bui."

#### GÉNÉRALITÉS. — COMMUNICATIONS.

Le Pô, le plus grand des fleuves de la Péninsule, dont le bassin est compris entre les Alpes et les Appennins, forme la limite eutre l'Italie supérieure et l'Italie inférieure, et porte à la mer Adristique, à travers la plaine de Lomhardie, la plus grande partie des eaux qui descendent des versants méridionaux et orientaux des Alpes, ainsi que des versants

septentionaux des Ajennins.
La description, des cialinons et des vallées
qu'envoient vers le P0 les Alges Carniques et
les Alges Michiges, entre l'Isonon et le Tessin, trouvers as place lorsque nous parlerons
du royame Lombard-Ventinet. Les Alges Lépontiennes, Pennines et Occidentales et leurs
mulifentions apparlements à la Soises, à la
nin, qui traverse l'Italie dans toute sa longuere
et en couvre les diverse East, il est nécessire,
pour plus de clarté, de le dérire d'une manière genérale et dans son ensemble.

La longueur totale de cette chalne depuis le col de Tende Jasqu'au cap Spartirento, y compris tous les détours et toutes les sinuo-sités de la créte principale, est de 1,715 kilométres. La plus grande largeur de la région montagneuse, entre Ancône e l'irombino, est de 265 kilométres; la moindre largeur, entre Voliri et Gavi, de même qu'entre les golles de Santa-Eufemia et de Squillace en Calabre, n'est que de 50 kilométres.

Les Apennins se séparent des Alpes Marritimes an col di San-Giacono, entre le Monte Ariol et le col di Cadibona, et se dirigent su non-est presque parallèment la la côte du golfe de Cènes, jusqu'à la Bocebelta, en diminunt successivement de nivean. A partir de cette rivière, la chaîne se détorne au sun-dest, et augment en hauteur et en largeur, jusqu'aux sources du Tihre, où finit l'Apennis seutentrional.

La partie de l'Apennin septentrional qui se termine aux sources du Faro et de la Magra prend aussi le nom de Ligurique. La suite de celle partie de la chalne a reçu la dénomination d'Apennin Toscan ou Etrusque. Entre le Serchio et la Magra inférieure, au nord de l'embouchure de l'Arno, sont situées les Alpes Apuanes qui forment une masse isolée.

L'Apennin Ligurique ne dépasse pas 300 pieds de bauteur; l'Apennin Toscan, au contraire, atteint, au Monte Cimone, prés de la source du Pauaro, une hauteur de 6,645 pieda au-dessus de la mer; le Monte Falterona,

dans la même chaîne, s'élève à 5,968 pieds, Le versant méridional de l'Apennin Ligurique, comme celui des Alpes maritimes, avec lesquels il forme la limite entre le Piémont, Parme et la rivière de Gênes, vient asseoir insque sur la mer ses flanes abrupts, souvent formes de murailles verticales et déchirées par des vallees étroites et profoudes, ou par d'affreux précipiees. Presque pulle part la distance entre la créte principale et la mer n'est de plus de 7 à 8 kilometres. Les revers de l'Apennin Toscan sur la profonde et large vallée de l'Arno, qu'ils hordent dans presque toute son étendue, ne sont ni moins escarpés ni moins impraticables, et ne forment que trés-peu de ramifications. Les versants septentrionaux, au contraire, s'inclinent beaucoup plus doucement du côté de la vallés da Pô, et se pro-longent, à plus de 50 kil etres de distance, jusque sur la voie Emilie de, formant dans ce trajet des gronpes de moi agnes boisées, cou-pés par des vallées fertils et populeuses. Au sud, des torrents seuls, rapides, mais insignifiants, précipitent vers la mer leur course tumultueuse ; au nord , les eaux s'écoulent plus lentes et plus paisibles vers la plaine, où le Pô les recoit pour conduire à la mer leurs ondes réunies. Sur le versant qui regarde la Méditerranée, la neige fond souvent dès le commencement de février, sous la chaude haleine du Sirocco, pendant que, sur le revers qui fait face aux Alpes, les sommets et les ravins sont encore couverts d'une neige profonde, où le piéton n'avanee qu'à peine par de rudes sentiers. La aussi, eependant, la belle saison commence dés la fin d'avril.

C'est dans l'Agennin Ligurique surtout que le verans aeptentional affect des ron-tours arrondis et des formes douves; elles raserteisent pirieplacement les hauteurs altons-teste des considers de la companyation de la compa

Le massif de rochers presque isolé, qui forme les Alpes Apuanes, l'emporte en bauteur (6,153 pieds) sur la chaîne principale elle-même. Ses murailles décharnées et nues bordent la côte entre le golfe de Spexia et l'embouehure du Serchio. Ses ramifications sont plus basses et leurs revers moins abrupts entre les vallées secondaires de la rive droite de l'Arno; mais elles s'élèvent de plus en plus, à mesure qu'on avance vers l'est. Le Prato-Maquo, entre la baute et la basse vallée de l'Arno, et les Alpi della Catenaja, qui séparent l'Arno supérieur du Tibre, portent leurs cimes à plus de 4800 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Aux sources du Tibre et de la Marecebia commence, par le Monte Comero et le Sasso di Simone, l'Apennin romain qui se détonrne davantage su sud et se prolonge, parallelement à l'Adriatique, en ne formant qu'une seule chaine, jusqu'au Monte Sibilla et aux sources de la Nera. Là, la chaîne principale de l'Apennin se bisurque et sorme deux chaines qui entourent le bassin supérieur de la Pescara , le plateau des Abruzzes , et viennent , pour ne former de nouveau qu'une chaine unique ; se rejoindre entre le lae Celano et la source du Volturno, L'Apennin romain et le plateau des Abruzzes avec ses deux chaînes forment l'Apennin central, L'Apennin romain est un peu moins élevé que l'Apennin toscan, Cen'est qu'au Monte Sibilla (6766p.) qu'il le dépasse en hautenr.

Le plateau des Abruzzes, non moins remarquable par sa hauteur que par sa configuration. est la partie la plus intéressante de tout le systeme des Apennins. Il se rattache au Monte Sibilla par une créte de rochers que borne le Tronto supérieur et que domine le Monte Vetaro, baut de 7632 pieds. Ce plateau affecte la forme d'un amphithéatre oblong, enfermé entre des berges abruptes et élevées, et sillonné, en sens contraire, par l'Aterno et le Gizio. Entouré par les deux chaînes qui partent des sources de l'Aterno, il recoit un grand nombre de vallées secondaires agrestes et sauvages. La chaine orientale, qui se rapproche de l'Adriatique plus qu'aucune autre partie des Apennins, est couronnée par le Gran Sasso d'Italia, la plus haute région de ces montagnes, surmontée du Monte Corno, haut de 8934 pieds, ou, selon d'autres estimations, de 11,400 pieds, La brèche que la Pescara s'ouvre entre le Monte Alto et le Monte del Moirone, sépare le Gran Sasso de la Marjella, qui, éloignée de la mer de 20 a 22 kilomètres a peine, étend ses rameaux entre la Pescara et le Sangro, et est dominée par le Monte Amaro, haut de 8568 pieds. La chaîne occidentale est moins élevée, il est vrai : le Monte l'elino, son point culminant, n'ayant que 7684 pieds; mais les pentes n'en sont pas moins raides que celles de tout le plateau. Cette chaîne, empreinte d'ailleurs du caractère le plus sauvage et le plus âpre. embrasse de ses rameaux le lac Celano, et vient rejoindre la chaîne orientale par le plateau

désert de la Pianura-de-cinque-Miglie. A cette Pignurg se lient, entre les sources du Sangro et du Volturno, de nombreux chalnons qui, à partir du Monte Meta (6850 pieds) ne forment plus qu'une chaîne principale unique, et s'abais-ent tellement que le bourg d'Isernia, bâti sur la hauleur, à l'endroit où commence l'Apennin méridional, n'est qu'à 2500 pieds au-dessus de la mer.

Les versants nord-est de l'Apennin central. entre la Marecchia et le Sangro, descendent vers la côte de l'Adriatique en rameaux étroits, sie plus en plus courts et escarpés, et rangent quelquesois le rivage de si pres, qu'il reste à peine l'espace nécessaire pour le passage du

chemin qui le côtoie.

Au sud-ouest, entre le Haut-Tibre et la Chiana, il se détache se l'Apennin romain une branche principale qui forme le prolongement des Alpi della Catenaja et se divise en plusieurs rameaux, séparés les uns des autres par les vallées évasées et peu profondes des affinents droits du Tihre et des affluents gauches de l'Arno, ainsi que de l'Ombrone et de quelques autres petites rivières qui se repdent directement à la met. Ces bauteurs se prolongent avec des crètes assez saillantes el de nombreuses ramifications du côté de la Méditerrapée, se perdent parmi les marais de l'Arno Inférieur, dans le voisinage de Pise, ou se prolongent par les plateaux inhabités des Maremines et par des bas-fonds marécageux, jusqu'aux montagnes de Sienne et de Rudicoffani qui forment, au pord des lacs de Bolsena, de Vico et de Bracisno, la berge droite de la vallée du Tibre et accompagnent ce fleuve jusqu'à la plaine basse de Rome, Elles portent le nom de Sub-Apennin de Toscane el ne s'avancent jusqu'au bord de la mer que sur tres-peu de points et avec des revers tresdoux. Aux embouebures des rivières qui en sortent, il y a de vastes plaines sablonneuses et maréeageuses, au-delà desquelles des masses isolées de rochers surgissent çà et là et en forme d'îles, du milieu des flots, tels que les hauleurs de Piombino et le Monte Argentario pres d'Orbitello.

Une autre branche importante se détache du Monte Pennino (4810 pieds), non loin de Nocera, et s'interpose, baute et escarpée, entre les vallées du Tibre et de la Nera. A l'endroit où la vallée large et unio du Clitune (Topino) resserre ce chainon au point de lui laisser à peine 7 kilomètres de largeur, s'élève le Monte Fionehi (4158 pieds), dont les flancs extrémement abrupts plongent dans la vallée de la Nera, au nord-ouest de Spoleto.

Au-devant du plateau des Abruzzes, comme au-devant de l'Apennin romain, sont placées, entre le Tibre et le Liri-Glarigliano, plusieurs chaines parallèles , suhallernes , hasses , mais rudes et sauvages. Coppées par les vallées transversales du Turano, du Teverone, du Sacco, du Liri-Garigliano et leurs vallées secondaires, ces chalnes s'étendent sous le nom de Sub-Apennin romain, jusqu'à la campagne de Rome, aux Marais Pontins et aux côtes de la mer Tyrrhénienne. La dernière seulement de ces chaines, les montagnes Lépiniennes, dont les sommets côtoient le Sacco et le Garigliano. touchent le rivage de leurs rameaux méridionaux, entre Gaëte et Terracine, où le Monte Circello (1662 pieds) baigne dans la mer ses pieds rocheux en face des lles Pontines. La partie la plus septentrionale de cette même chalne, dont le Monte Schiena-d' Asino (4547 pieds) est le point culminaut, forme sous le uom de montagnes d'Albe un groupe tout à fait isolé et pittoresque de mamelons arrondis, au milieu desquels se dresse le Monte Cavo (2996 pieds), et qui renferment plusieurs petite lacs.

La crête de l'Apennin méridional ou Napolitain s'élève, après la dépression de la chaine à Isernia , jusqu'à une hauteur de 6000 pieds (Monte Matesi); mais il ne tarde pas. ensuite, à retomber à une hauteur absolue de 2,500 pieds, que dépassent quelques elmes seulement. Cette chaine décrit de nombreux détours, tout en conservant la direction générale du midi, et se rapproche de plus en plus de la Méditerranée, jusqu'au golfe de Policastro. Là, à l'entrée de la presqu'ile Talabraise s'élève le Monte Pollino (7,000 pieds), dont les revers descendent en murailles abruptes sor la côte occidentale, tandis que de l'antre côté ils s'ahaissent en pente douce vers le golfe de Tarente. Du Monte Pollino, la chalne principale, diminuant de hauteur et resserrée entre la mer d'une part et la vallée de Crati de l'autre, s'étend josqu'à l'origine de cette vallée, preud ensuite, au sud de Cosenza, la direction de l'est, tourne autour des sources du Savuto, et reprend la direction du sud, jusqu'à l'extrémité de la Calahre, après avoir envoyé, vers le cap Alice, une hranche considérable où s'élève la Sila, couverte de bois et haute de 4,634 pieds. Des sources du Savuto, la chaine principale descend, entre les golfes de Ste-Euphémic et de Squillace, dans le col de Nicastro, élevé de 500 pieds seulement au-dessus de la mer; puis, se relevant, elle forme les masses de rochers sauvages de l'Aspromonte, dont le point culminant atteint une hauteur de 6,000 pieds, et qui offre de tons côtés des verrants abrupts, laissant à peine çà et la une petite plaine entre eux et le bord de la mer. Elle se termine aux caps Spartivento et dell'Armi

sur la mer Ionienne et le détroit de Messine.

La chalne de l'Apennin méridional n'en-

voie sur les deux versants que des rameaux courts et écartés entre lesquels s'étendent à l'aise des plaines larges et basses. Parmi ces dernières, nous citerons à l'ouest la plaine de Campanie sur le Volturne inférieur et le golfe de Naples, dans laquelle surgit le cone volcanique du Vésuve, haut de 5,510 pieds; à l'est, la plaine de la Pouille, le long du golfe de Manfredonia et de la côte de Bari. Parmi les chalnes secondaires occidentales, on distingue les montagnes de Castellamare, hautes de 4,000 pieds, qui s'étendent entre les beaux golfes de Naples et de Salerne. A l'est se dresse le groupe isolé du Gargano, couvert de forêts épaisses et qui pe se lie à la chaine principale que par un col très-bas vers le Monte Chilone ; il traverse la Capitanate, se termine par la Testa del Gargano, et embrasse de ses rameaux méridionaux la partie septentrionale de la plaine d'Apulie. Le point culminant de ce groupe est le Monte Calvo, qui a 4,968 pieds au-dessus du niveau de la mer.

La presqu'ile de la Pouille est sillonnée par une série de montagnes isolées, hautes à peine de 1,000 pieds, qui se rattachent d'une manière presque insensible au groupe du Monte Carusso, pré des sources de l'Ofanto et du Brandano, se changent en collines peu élevées dans les terres de Bari et d'Otrante, et se terminent enûn au cap de Leuca par des escarpements de rochers.

Les rivières qui descendent des Apennins et se jettent dans le P6, sont pauvres el peu ahondantes, les nnes pendant une partie de l'année, les autres pendant l'anuée entière; si on en excepte le Panaro, elles sont toules guéables jusqu'à quelques lienes de leur embouchure. Mais les fortes pluies ou la fonte suhite des neiges font de tous ces cours d'eau des torrents impétueux, qui n'offrent plus aucun gué même dans les vallées supérieures, de sorte que les communications entre les deux rives se réduisent, dans ees moments-là, aux ponts qui les unissent. Tous ces cours d'eau forment des valiées transversales, et les plus importants, depuis la Trebbia jusques et y compris te Savio, offrent, sur les deux rives, des positions assez fortes de front, quoique étendues. Les cours d'eau de moindre importance, depuis la Marecchia jusqu'au Fortore, se rendent du revers oriental des Apennins dans l'Adriatique, après un trajet direct et conrt, et ne sont que des torrents faciles à franchir souvent sur tous les points, et, quelques henres aprés, tellement grossis, profonds et impétueux, que l'on ne saurait songer à les traverser. Les contre-forts qui les séparent sout courts, hauts et escarpés, et les communications pour leur passage sont trés-rares; aussi

tonte cette région est-elle très-difficile pour les

opérations militaires. Sur le terres sud-ouest des Apennins, quelques rivères assez considerables se rendent à la Méditernadé; les principales sont l'Arno et le Tibre, dont les rives sont couvertes de vastes espaces marécageus, entretenus par la lenteur de leur cours et la stagnation de leurs éaur.

De niner que la Histie-Italie possiéde beucomp de grandé les. Filiale méridone comp de grandé les. Filiale méridone cou de Pareigni, et Bolaren, de Cadeno, de Fueino et d'Albano sont les plus considerates. Les caissus l'esp lus considera et les plus de la caissus les plus composers et les plus chienne, dans les Etals de Sexidigne, dans les taute de Modere et dans les Etals Romains. Cependant its sont destinds moins à la navication qu'il l'irradion de pary qu'ils servicent. Pous les dévirons, sains que les riverent. Pous les dévirons, sains que les riverents. Pous les dévirons, sains que les suites.

Les côtes occidentales de l'Italie sont, en général, abruptes et rocheuses, surtout le long du golfe de Génes, jusqu'a Livourne et Piombino, où elles s'aplatissent et deviennent même marécageuses sur plusieurs points des Etats de l'Eglise. Entre le golfe de Gaëte et Tarente, des rivages rocheux ou montagneux alternent avec des plages doucement inclinées; de Tarente à Manfredonia la côte est plate et basse; de Manfredonia à Rimini, elle redevient rocheuse et escarpée. A Rimini commencent les plages basses et marécageuses qui s'étendent jusqu'à l'embouchure de l'Isonzo. Des deux côtés de la Péninsule, la mer découpe dans les côtes plusieurs vastes golfes qui la rétrécissent considérablement sur certains points, surtont dans la partie méridionale.

Si la configuration du terrain exerce en Italie une grande influence sur la manière de faire la guerre, il faut en reconnaître une trésgrande aussi au genre de culture particulier à cette contrée, et aux obstacles plus ou moins notables que cette culture oppose aux mouvements des troupes; enfin une importance particulière appartient au mode de construction des bâtiments d'habitation et aux brusques alternatives du climat. Ce dernier, si on excepte les Apres régions montagneuses des Alpes ct des Apennins, est en général salubre et agréable ; mais dans ces hautes régions, sur ces sommets dépouillés et exposés sans abri à toutes les variations atmosphériques, les nuits sont très-froides, même durant la saison la plus ardente. Un printemps presque perpétuel règne, au contraire, dans les contrées méridionales qui bordent la mer, et l'hiver ne s'y manifeste que par des pluies abondantes et contiuues. Dans le royaume de Naples, en Sicile et à Malte, le climat est très-chaud; mais le vent

de mor, y tempére l'excessive chileur, à moine que le Sirocco n'y promdeus est publicate émanations, qui allanguissent le corps el l'âme. Dans l'Italie inférieure, il y a beaucoup de conirées ou l'air est empoisonné, surtout disratin i nuit, par és misanes pestifartiels, qui engendrent des dévres malignes. Telles sout principalementes obles marécagence de Coprincipalementes obles marécagence de Coprincipalementes obles marécagence de Cospirale de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de gué de Rome, les Marias Poutins et les régions voisises du Volturne.

C'est dass l'Islic supérieure que la culture et le plus pércieunes. Le Périono, l'activa Modene, la partie de la Romagne qui toube de la partie de la Romagne qui toube les parts ne plus ribes en cérédie de cet no bestium. Dans ces fertiles contrèes les rivières per aux plus est les chemins, et jusqu'en l'inières des moindras clumps sont per de la livière de sonidaries et les chemins, et jusqu'en l'inières des moindras clumps sont partie de la livière de la livière de la livière de partie de la livière de la livière de la livière de partie de la livière de la livière de la livière de partie de la livière de la livière de partie de la livière de la livière de partie de la livière de

Les plaines moins arrosées n'ont plus de prairies et les plantations devienneut plus rares, ou disparaissent même entiérement; ce sont là les parties les plus découvertes de la région basse de l'Italie.

A celte région se lient d'un côté, celle des premières collines qui précédent l'Apennin. de l'autre, la région des ritères. Dans la premières collines qui précédent l'Apennin. de l'autre, la région des ritères. Dans la premiais les collines sont ombragées de bois de châtaigniers, d'oliviers , de nogres ét de môtres; les rampes espoées au midi ont couvertes de vastes vignobles ; des jardius clos des fruits les plass fins et les plus en qui sont des fruits les plus fins et les plus requis du midi. Cette région est importante pour la petite guerre, et mérité, à cause de on carafére spé-

cial, une attention toute particulière. Les rizières, situées le long des grands cours d'eau et dans les parties les plus basses des terrains ondulés occupés par la culture, sont de vastes plaines unies, sans ombre et presque sans habitants, qui se prolongent à perte de vue et sont divisées en d'innombrables carrés réguliers, encadrés de canaux et de digues. Au moyen de ces canaux, les champs de rix sont soumis à une submersion permanente jusqu'au temps de la récolte, et forment même en hiver un terrain complétement impraticable pour des troupes en ordre serré. C'est surtout entre l'Adige et le Mincio, au sud de Reverbello et de Villa-Franca jusque vers Mantoue et Legnago, puis à l'est de l'Adige et à l'onest des Valli grandi Verosteri, que les rizières couvrent de vasiès capares continus, qui causent, par leurs émanations dangereures, des fièvres difficiles à guérir. Dans d'autres contrées de l'Italie, les rizières sont entrecoupées de prairies et de

champs ombragés.

Plus on descend le long du Pô, vers l'est, plus on trouve le sol humide et tapissé de prairies, et moins on rencontre de fermes et d'arbres : ces derniers disparaissent tout-à-fait lorsqu'on arrive à la première hisurcation du Pó et qu'on entre dans la Polesina. Là, on ne trouve que des pâturages solitaires, coupés de larges fossés pleins d'eau et hordés de levées en forme de digues, sans autres constructions que des échoppes et des étables pour le fourrage et la retraite des hestiaux pendant l'hiver. L'air y est aussi malsaiu que dans les rizières; voilà ponrquoi les habitations sont clair-semées, et les agglomérations de maisons situées, pour la plupart, près des digues et des lierges des prairies. Des marais proprement dits n'existent que snr la côte de l'Adriatique, mais des hois d'une certaine étendue n'y existent nulle part.

L'Apennin toscan établit nue ligne de démarcation nettement retranchée entre les cultures du nord et du midi. Les arbres forestiers el fruitiers propres au nord, qui couvrent le versant septentrional, sont remplacés, sur le revers opposé, par l'olivier, le châlaignier, l'yeuse et le cypres : la culture des céréales y est circonscrite aux plages les plus fertiles de la côte. et à quelques vallées de l'intérieur des montagnes. Les revers du Sub-Apennin sont, en partie, cultivés en terrasses; les portions moins arrosées de l'ouest offrent de vastes terrains propres à servir de pâturages d'hiver à de nombreux troupeaux. La chaîne principale n'a que des hois très-clairs et incohérents ; mais en revanche, elle est parsemée de châtaigniers, de chênes épars, ombrageant des prairies où les troupeaux viennent, en été, paltre des herbages aromatiques et abondants.

La construction et le nombre des babitations sont dans le plus intime rapport avec la culture du sol. Dans les plaines de l'Italie supérienre, on tronve, outre les villes nombreuses et hien peuplées, une multitude de palazzi, de villas, et de fermes ou métairies isolées. Tous ces bâtiments, comme ceux des villages et des hameaux, sont, à canse de la rareté du bois, construits en pierre, couverts de toits plats revetus de tuiles, et tous plus ou moins suscentibles de défense. Ce n'est que dans les régions les plus élevées et boisées de l'Apennin qu'on trouve des constructions en hois. Les villages se composent, pour la plupart, de fermes, de maisons et de métalries Isolées et entourées de murs ; cependant le mode aggloméré prévant dans cartaines contrées, nù les habitations isolées sont alors plus rares.

Dans les régions les plus hautes des montagnes de l'Italie inférieure, les localités sont le plus souvent agglomérées et situées dans les vallées on dans les gorges; dans les régions plus hasses, elles sont placées souvent au sommet ou sur le flanc des hauteurs; les hahitations isolées y sont rares. Mais dans les régions cultivées, on volt, ontre les villages et les hameaux, des villas et des fermes nombrenses, construites anssi, ponr la plupart, en pierre , comme dans le nord de l'Italie. Les villes, sauf quelques exceptions, sontentourées de murs, et heaucoup d'entre elles ont, comme en Espagne, de vieux châteanx-forts et des restes de fortifications qu'on pourrait, plus ou moins, remettre en état de défense avec un peu de travail, A l'est et à l'ouest de la Péninsule, de même qu'en Sicile, les côtes sont garnies d'un grand nombre de tours et de castels, construits autrefois pour protéger le pays contre les descentes des pirates barbaresques ; ces ouvrages sont aujourd'hui très-mai entretenus, et, pour la plupart, complétement en ruines.

Les magnifiques rontes qui sillonnent en tons sens la plaine de la Haute-Italie favorisent considérablement, il est vrai, les mouvements d'une armée en marche. Mais les caractères spécialement propres à ce terrain opposent de grands obstacles à l'action des grands corps de troupes, destinés à opérer et à comhattre en se développant sur un front étendu. Dans la plaine, la cavalerie réunie en masses et l'artillerie sont réduites , le plus souvent, aux communications frayées; dans les terrains cultivés eu terrasses, leurs mouvements sont encore plus difficiles; les rizières ne sont praticables qu'à certaines époques; dans la Polesina, enfin, l'emploi des différentes armes devient tout-à-fait impossible, en temps de pinie, hors des routes fravées qui sont tracées d'ordinaire sur la crête de digues élevées L'Italie inférieure est, en général, pauvre en rontes construites. Celles qui y existent, ont, dans les montagnes, des rampes très-raides et deviennent difficiles pour les voitures d'une armée dans la mauvaise saison. Le transport des marchandises s'y fait, même sur les chanssées, par hêtes de somme, et on rencontre peu de voitures de roulage. Aussi la plupart de ces routes sont-elles mal entretenues; sur heaucoup de poiuts Il manque des ponts, et les chemins communaux dans les plaines

sont souvent, à cause de la nature grasse du

terrain, complètement rompus et défoncés,

surtont dans les légations près du Pô et de la

côte, dans les environs de Rome, de Capout

et de Naples, et dans la Capitanate.

ITALJE:

17

Les principales routes qui conduisent de la vallée du Pô et des côtes orientales de la Péninsule sur les bords de la Méditerranée, à travers les Apennins, sont :

travers les Apennins. sont :

1º La chaussée de Turin à Novi par Alexandrie, et celle de Pavie à Novi, d'où une route nonvellement construite conduit à Génes, en

traversant la Bochetta.

2º La route de Casalmaggiore et de Guastalla à Surzana, par Parme, Perceto, et la vallée de la Magra, et à Pontremoli par le Col

de la Cisa.

3º Le chemin de voiture de Mantoue à Sarzana, par Borgoforte, Guastalla, Reggio, Castelnuovo-nel-Monti, Sassalo et Fivizzano.

4° La chaussée de Mantoue à Pistoja, par San-Benedetto, Carpi, Modéne, Paulto, Picrépelago, an pied du Monie Cimone et par le déllé de Fiumalho; à Pistoja la ronte se bidrque et va, soit à Pietrasonta ou à Pise, par Lucques, soit à Florence, dans la vallée de l'Arno, par Prailo.

5º La nouvelle route de Ferrare à Florence, large et bien entretenue, mals pénible. passant par Bologne, Pianora, le défilé de Pietramala, le Monte Po, la vallée de la haute Sleve, la vallée sauvage de Carza, et Fontebona. De Florence elle prend trois directions: celle de Pise par la vallée de l'Arno et Empoli ; celle de Rome, par Incisa, Arezzo, le défilé du lac Trasimene, Perugia, Foligno, Spoleto et Monterosl; enfin, celle de Rome par Poggibonzi, Sienue, le défilé maritime de Bolsena, Viterbe et Monterosi, Cette dernière, quoique plus courte, est moins fréquentée quo la précédente, parce qu'elle traverse des pays nus et peu peuplés, et, en outre, malsains dans le voisinage de l'Ombrone et de Viterbe; et d'ailleurs elle torme, à partir de Radicofani, nne suite de défilés pénibles. De Poggibonzi, une chaussée conduit à Empoli par la vallée d'Elsa. On se propose aussi de cons-truire nne ronte de Florence à Facnza par Marradi, et de la continuer dans la Romagne Jusqu'à Comacchio.

6º La chaussée de Fano à Foligno sur la route de Rome par l'étrolte vallée du Metauro, par Cantiano, le défilé de Scheggia et Nocera.

7º Les chaussées de Loretto et de Fermon à Macerata, pais par la vallée de Chienti à Tolentino, et par le défité de Serravalle à Foligno.

8º La route de Pescara à Sulmona, par la vallec de la Pescara, Chieti el Popoli, celle de Pescara à Castel-di-Sangro par la Pianura-de-Cinque-Miglie; enfin celle de Capoue par Isernia et Venafro. º La route de Manfredonia par Foggia et

Val-de-Bovino à Ariano et Avellino et de la GEOGRAPHIE MILITAIRE DE L'ITALIE.

à Naples par Noia ou à Saverne par San-Severino. Ces routes transversales font communiquer

Ces routes transversales font communiquer entre elles les deux routes paralléles qui descendent des deux côtés de la Péninsnie, en passant solt au pied des derriers versants de l'Apennin, soit le long de la côte.

Au nord-est, nne route magnifique, qui suit en partie l'ancienne voie Emilienne, va, presque en ligne droite et tout à fait plane, unir Piacenza, Parme, Reggio, Modene, Bologne, Faënza, Forli et Rimini. La continuation de cette route par Fano, Sinigaglia, Ancone, Lorette, Porto-di-Fermo et Pescara forme, le plus souvent, un étroit défilé le long de la côte. Entre Sinigaglia et Ancone, elle range de si près le bord de la mer, que les flots l'inondent pendant les tempétes, et qu'il fant alors faire un détonr par de mauvais chemins de traverse. Aujourd'hui la route est construite en chaussée jusqu'à Pescara, tandis qu'autrefois elle était sonvent impraticable depuis Giulianova.

Au-dessous de Pescara, on ne peut plns, sans préparatifs spéclaux, marcher le long de la côte avec des charrois militalres. Le mauvais chemin qui joint Pescara et Termoli, traverse plusieurs torrents sans ponts, qu'il est impossible de franchir, quand les pluies y causent des crues subites on que les tempétes font remonter la mer dans leurs embouchures. La partie comprise entre Termoli et San-Severo, à travers le Gargano, n'est guère mellleure; mais à San-Severo on retrouve une chaussée qui conduit à Foggia, Cérignola, Barletta et, tont près de la côte, à Mola. De Mola à Brindisi le chemin traverse un sable profond, et de cette dernière ville à Lecce, Otrante et Gallipoli, Il n'est pas moins pénible à cause du sol rocailleux, et n'est bien construit que sur peu de points.

An sud-onest de la Péninsule, la route va de Nice à Génes, Sestri, Spezzia, Sarzana, Massa, Lucques, Piss et Livourne. Jusqu'i Sestri, elle côloie le rivage de si pres, qu'on peut aisément la canonner du large. De Pise, une ronte nonvellement construite mene à Grosetto par Colle, Salvetti, Forte, San-Vincenzo et les Maremmes de Toscane; con tinuée par un très-bon chemin rural, elle passe ensuite devant Orbitello et va. par Corneto, gagner à Civita-Vecchia l'ancienne Voie Aurélienne restaurée, qu'elle suit jusqu'à Rome. La section comprise entre Grosetto et Civita-Veerbia est proposée à la construction. De Rome, la grande route se dirige sur Velletri le long du pied des montagnes d'Albe, se rend ensuite à Terracine par les Marals-Pontins, puis à Capoue, par Fondi et Molodi-Garta, et enfin à Naples par Aversa, ou par Caserte. Un autre bon chemin, sur lequel on évite, la nuit, les miasmes pestitentiels des marais, et où l'on trouve un gîte dans plusieurs petites villes ou bourgades, conduit de Rome à la route de Pescara à Capoue, non loin de Paglierone, par Valmontone, Ferentino, Ceprano, San-Germano

et Mignaro. Entre la route supérienre de Florence à Rome, par Foligno, on franchit encore la frontière de Naples par les chemins suivants qui sont importants et seraient, à la riguent,

praticables pour l'artillerie :

Le chemin de volture de Spoleto à Arquato, par Norcia, continuant le long du Tronto, et par Ascoli, lusqu'à la route de la côte orientale; à partir d'Ascoli ce chemin est construit en chaussée.

Le chemin de voiture de Spoleto à Aquila par Leonessa et Montreale; d'Aquila il se prolonge, en chaussée, jusqu'à Popoli. Le chemin de Borghetto sur le Tibre, à

Rieti, Antrodoco et Aquila, où il donne sur le chemin précédent.

Le chemin de Rome à Tivoli, le long de Teverone, se prolongeant jusqu'à Popoli on Sulmona par Ascoli, Tagliacozzo, Avezzano, Celono et la Forca-di-Carusa.

La route d'Ascoli, sur le Tronto, à Chieti ou à Popoli, par Teramo et Civita - di-Penne.

Le chemin de Terni à Rieti par l'étroite vallée du Velino se prolongeant jusqu'à San-Germano sur la route de Rome, par Togliacozzo, Capistrello, la Valle-di-Rovetto et Sora; de Sora à San-Germano il y a une chaussée.

La chaussée neuve d'Aquila à la ronte de Rieti à Rome et à la ronte centrale de Terni est, dit-on, achevée. Le gouvernement napolitain lui a donné le nom de route d'Ombrie; elle conduit de la vallée de l'Aterno à celle du Velino, par le village de Monte-Corno.

De la grande route qui traverse les Abruzzes, deux chemins, faciles à rétablir pour servir aux

charrois militaires, conduisent dans la Pouille, l'nn d'Isernia à Foggia, par Pesco - Lan-ciano, Campo-Basso et Volturara; l'autre de Capoue à Foggia par Caserta, Benevento, Casalbore, Ponte del-Diavolo et Troja.

La route de Naples à Cosenza, par Nocera, Salerne, Eboli, Auletta, Longonegro et Castro-Villari, dans la vallée de Crati, et par Nicastro, Monteleone et Rosarno à Reggio, est aujourd'bui construite entièrement à neuf. et franchit dans plusieurs endroits les crêtes les plus élevées des montagnes de Calabre, Autrefois elle n'était praticable aux voitures que jusqu'à Cosenza; encore fallait-ll franchir à gué plusieurs torrents et traverser des escarpements très-abrupts, ce qui faisait de cette route un long défilé presque contiun.

Entre la route principale et la côte occidentale voisine, il n'existe d'autres communications de volture que la route encore inachevée de Castellamare à Sorrente, le chemin de Battipaglia à Vallo par les Maremmes de Naples, le chemin de Longonegro à Policastro, et les courts embranchements de Pizzo et de Palmi. Vers la côte orientale les communications ne sont pas plus nombreuses : car les chemins d'Eboli a Burletta, par Muro,

Atella . Lavello et Canoso, et le chemin d'Auletta à Tarente et à Lecce par Potenza. Monte-Peloso et Matera, sersient les seuls qu'on put mettre en état de recevoir de l'artillerie. De Foggia on ne pent aller directement à Tarente que par Motera, en suivant des chemins de mulet très-pénibles, et de Tarente on n'a que des chemins du même genre pour descendre le long des côtes du golfe, d'une part insqu'à Gallipoli, de l'autre jusqu'à Castrovillari, sur la route principale de Calabre, par Bernalda et Cassano. Le chemin qui va de Cassano à Reggio, le long de la cole, par Cariati, Cortona, Calanzaro, Squillace, Gerace et tout près des caps Spartivento et dell' Armi, n'est également qu'un

sentler de mulets extrémement difficile. En général, la partie méridionale de la Péninsule est très-pauvre en voles de communication. Même les sentiers et chemins de mulets, innombrables dans l'Apennin central et septentrional, sont cares dans cette partie de l'Italie, et les mouvements des charrois militaires ne sout pas moins difficiles dans les plaines sabionneuses de la Poullie que dans le sol pierreux de Bari et d'Otrante et dans les régions montagneuses de la Calabre, Dans cea dernières, les montagnes de Sila et d'Aspromonte se distinguent surtout par leur impraticable ápreté; à peine existe-t-il, à travers les montagnes sauvages et d'une côte & l'autre, quelques seutlers cachés et solitaires, connus seulement des contrebandlers et des bandits.

Depuis quelques années, on a beaucoup fait dans l'Italie inférienre, et surtout dans le royanme des. Deux - Siclles, pour l'amétioration des routes. Dans l'île de Sicile, par exemple, on a construit, dans toutes les directions, de nonvelles voles de communication : on a ronvert ausal l'ancienne vole romalne entre Fondi et Brindisi, par Bénévent et Bari. Pour l'établissement des chemins de fer, l'Italie restera, saus doute, en arrière des antres nations; jusqu'à présent, du molus, il n'en existe que deux; celul de Milan à Veplse, dont les travaux sont poussés avec nne grande activité, et celul de Naples à Nocera, avec un embranchement sur Castellamare.

Les projets dont l'exérution est le plus prohable, sont renx des rhemins de fer de Milan à Côme, à Monza, à Bergame et à Pavie. D'autres chrmins, également projetés, paraissent, malgré leur importance, ajournés indéfiniment : tels sont reux de Génes à Arona sur le lae Majeur, avec embranchements sur Turin et Pavie ; celul de Turin à Milan ; celul de Florence à Livourne et de là, le fong de la rôte et à travers les Maremmrs, jusqu'à Rome : celui de Clvita-Veccbia à Ancône ; enfin, celui de Rome à Naples, par Terrarine. Le sort d'une campagne dans l'Italie supérieure, soit que la Sardaigne reste neutre ou qu'elle se ligue avec la France on l'Autrirhe, se décidera probablement toujonrs en faveur de celni qui est à même de prendre l'initiative et de paraltre le premier sur le théâtre de la guerre avec une force proportionnée aux rirconstances. Voilà pourquoi l'Autriche s'applique à entretenir toujours en Italie nne armée nombreuse et préte à entrer en campagne, Sans rette précaution, la France, favorisée par sa position géographique, aurait fait desrendre une armée à travers les Alpes, avant qu'il fût possible à l'Autriche d'en former une dans les plaines Lombardes avec les troupes tirées des provinres intérieures de la monarchie, de franchir le Tessin, de prendre une position centrale avec des avant-gardes portées sur les divers débouchés des Alpes, et d'être ainsi à même de tomber sur l'epnemi des qu'il se ha-

sardenti dan la plaine.

La Saisse, importante par sa position, mais sana armée permanente, a pourra jamais em sana armée permanente, a pourra jamais em archerte la passage de troupes étrangalement son territoire, et sera toujours i relui qui le son territoire, et sera toujours i relui qui le sera proprieta l'occaptas, Camata na Vidennat, il en territoire de la perre, commanda de la commanda la resultativa de la perre, et la Sandaigne pourra, sous la protection de Génes, soitenir loujouras an entratité, e nahament de la Crées, soitenir loujouras an entratité, e nahament la tre quante de 190, et out su plus de la commanda la tre quante de 190, et out su plus de la commanda la tre quante de 190, et out su plus

le Montferrat, Juique derrifer le Transv.
L' Ellies ispeficere, comme nous l'avans dit délà, forme une vaite vallée, qui viépende de délà, d'une une vaite vallée, qui viépende de l'indimentée; de tout offée elle cet ermé par de hautes montagnes, c'à l'est elle se termis er l'Adrisque, Le PD partage relier vallée en deux molitei intrains, celle du nord, on de la sur la mête delle. Depuis le Tenin et la Serivia juage tout près de la otte, la plaine est ellegiane compée e culturele; qu'il ne y trouve ni construire de la otte, la plaine est ellesière, qu'il ne y trouve ni sulle, et que les mouvement de troupe et ni plure, y sant increstables, Le veul rhamp de

batalile assex vaste que rencontre une armée verme de l'onest, et maltresse de Mantoue et de Pershiera, se trouve un ries bords du Minroi on serait pas pour cile pius tenshie que l'Adda. Le Plémont, au contraire, possede au-delà du Tessin et de la Scrivia, piuticurs vastes plaines decouvertes, propres à l'emplé de toutes les armirs. Le pays, et outer, ofire d'abondante armirs. Le pays, et outer, ofire d'abondante maniferane une disripline etarte, on ne doit pas étre inquiet relativement à l'entrelle de l'armée.

Si l'armée antrichienne ne pouvait prendre l'offensive qu'anrès que l'ennemi eut délà franehi les Alpes, et occupé, de concert avec la Sardaigne, la ligne avantageuse qui s'étend depnis Génes à Verrua, par Alexandrie et la long du Pô; puis de Verrua, le long de la Dora, jusqu'aux crêtes du val d'Aoste, les alles appuyées sur Génes et Turin, le centre sur Alexandrie et Novi : si, disons-nous, il en était alnsi, la lutte pour la possession de l'Italie supérieure se déciderait probablement sur la Scrivia ou la Bormida. La position de Novi est très-forte de front, mals sans points d'appul sur lea alles, ce qui rendrait facile de la tourper, si l'armée attaquante disposait d'une supériorité numérique suffisante. La position d'Alexandric, avec le front vers l'est, a, au contraire, sur cette place, un appui trés-solide. La se trouve le point stratégique le plus plus lmportant de toute la Haute-Italie; toutes les routes de la vallée supérieure du Pô viennent y abontir. Aussi Napoléon y avait-il fait étahllr, à grands frais, un vaste camp retranché, propre à assurer un refuge à une armée qui serait, après la perte d'une batallle, dans l'impossibilité de se maintenir sur la rive ganche dn Pô, et obligée de se retirer sur les Apennins. En 1814, les Antriehlens démolirent cçs ouvrages, à l'exception des citadelles.

Si l'armée autrichienne peut dans eithoute pour de l'ennemi un compécialf, co contrée potret à l'ennemi un compécialf, co dernier, s'il n'a point à espérer de prompis renfora, sers nors, par ne conséquence des Alpes. L'Italie sersit alors évaceles, siet d'écas, et le but des opérations offensires dans ce pays sersit attérit; il no reaterait plus qu'à la piat lauté importance pour le conservaire de la piat lauté importance pour le conservaire chose facile sans une marine considérable.

chose facile sans une marine considérable. Après l'évacuation de l'Italic, il est probable que la goerre se transporterait en Suisse, l'expérience ayant démontré qu'il n'est guéro avantagent de se tourner du côté de la Riviéro de Gênes; on n'y peut lutter avez.cés qu'astant qu'on dispose d'une granes supériorité de forces; cf., de plus, sans compiter les fuligues et les difficultés de la guerre de monaignes, on y viction de la compiter del la compiter de la compiter del la compiter de la compiter d

Le Po ne couvre pas sculement l'Italie supérieure du côté du sud ; il est aussi la barrière naturelle de l'Italie inférieure contre une invasion venue des Alpes, ear on ne peut le tour-ner d'aucun côté. A l'ouest, il est vrai, le fleuve n'a pas encore d'importance par luimême: mais ce qui lui en donune, ce cont ses vallées secondaires. Au nord, il forme un puissant boulevard contre les Alpes, tant par la direction de son cours que par la masse de ses eaux et la configuration de ses rives. A l'est, il est couvert lui-même par plusieurs cours d'ean qui descendent, presque parallélement avec lui, vers la mer Adriatique. Alors même qu'on tournerait les Alpes, en pénétraut par le col qui les sépare des Apennins, le Pô n'en serait pas moins important, car on ne peut se hasarder à descendre dans la Péninsule, sans avoir assuré ses derrières par la possession de ce fleuve.

Sur sa rive gauebe, le terrain stratégique est beaucoup plus étendu, plus lertile, couvert par des montagnes plus éterés et siltonné de rivières plus abondantes que sur la rive droite qui, par conséquent, est bien moius importaute an point de vue militaire. Aussi les invasions ennemies furent-elles toujours dirigées vers cette contrée, même quand elles remisein

du sud.

Toutes les positions qu'on pent prendre entre le Pô et les Apennins se trouvent, ainsi que nons l'enseigne l'bistoire des guerres modernes, sur les plus grands d'entre les torrents. dont les rives seules offrent des champs de bataille assez vastes ctassez découverts pour permettre l'emploi de toutes les armes. Outre ces positions, où les avantages et les inconvénients se balancent ordinairement des deux eôtés, Il s'en trouve encore deux bonnes, faisant face à l'est, l'une près d'Alseno, sur le ruisseau Ongino, entre Borgo-san-Donino et Fierenzuola: l'autre sur les hauteurs près de Stradella. Une troisième position faisant face à l'ouest, existe à Tortona; mais ces positions ont presque toutes cet inconvénient de manquer d'appui pour l'une des alles, et quelquelois même pour toutes les deux.

Si le Pó était libre, et le pays compris entre le Pô-Maëstro et les Apennins dégarni de troupes, une armée , pénétrant de l'Ualie méridionale dans l'Italie septentrionale, pourrait, soit par la voie Flaminia et la voie Emilienne du côté d'Ancône, soit par les routes de Florence à Bologne et à Modéne, s'avancer sans crainte jusque sur la Secchia et méme jusqu'à l'Enza, en poussant son avant-garde jusque sur le Taro, Cette armée, quand même it s'assemblerait, sur la rive gauche du Pô, des troupes capables de forcer le passage du fleuve, aura toujours le temps do se retirer dans l'Apennin et en Toscane, par Bologne, Reggio on Modéne, Mais si, au contraire, Commachio et Ferrare sont occupés, si le passage de la gauche à la droite du Pô est assuré par des têtes de pont à Ochiebello, Borgoforte et Brescello, l'ennemi ne peut se hasarder à passer le Reno, sans avoir à eraindre d'être pris en queue et en flanc. Si, enfin , il existait à Rimini ou à Ravenne un camp retranché, il ne pourrait avancer avec le gros de ses forces, par la voie Emilia, que jusqu'à Faënza, et, par la ronte de Florence, il ne saurait passer l'Apennin avec une troupe considérable , sans s'exposer à tout perdre. Ravenne, par sa position, nous parait particulièrement propre à l'établissement d'un camp retranché, alors même que la mer serait interdite à la défensive, car les communications avec Commachio , la Polésine et Venise ne peuvent être enlevées. Il serait bon aussi de s'assurer du passage du Pô di Primaro à Primaro et de celui du canal de Bologne à Malathergo , pour n'être pas de prime-abord réduit à abandonner le pays à l'ennemi, jusqu'au Po Maëstro. Les faibles partis de conreurs qu'il pourrait envoyer, à travera l'Apennin , sur Bologne , Modéne et Reggio, scraient incapables de rien entreprendre de sérieux, attendu que le manque de subsistances les empécherait de se réunir en masse dans les montagnes, et qu'isolément ils ne sauraient ni se montrer on rase campagne, ni menacer les villes fermées, pourvues de garnisons convenables.

Farmi les routes qui conduiente at nord as mid de l'Italie, celle de Modien, de Bo-loque et de Rimini à Rome et la Nugles sons les plas upportates sons le rapport des opérations miniatres. Celle d'Arcinei forne un les plants de l'accinei forne un miniatre de l'accinei forne un miniatre de l'accinei forne un miniatre de l'accinei forne un les points de jondion de cer routes yout les points de jondion de cer route armée venue, soit de mille, soit de vone prince de la deuropece : il dagsi donc, d'aven perire de la cumpropece : l'agai donc, d'aven perire de la cumpropece : l'agai donc, d'accinei de l'accinei de la composition de l'accinei de l'a

cal couverte par la position du Metanro et rasse, en outre, par plusieurs défilés faciles à défendre

On doit done préférer, pour les opérations principales, la route supérieure de Florence à Rome, d'autant plus que traversant beaucoup de grandes villes, elle assure mieux la subsistance des troupes. Une fois qu'on est arrivé sur les bords de la Nera et dans la position des montagnes de la Somma. la communication d'une armée du midi avec les troupes qu'elle aprait dans les Marches, sur le Metauro et sur la Potenza, se trouverait coupée et elle-mémo se verrait réduite à se maintenir dans sa première ligne défensive. sur la Nera, l'aile droite appuyée sur les défilés de Spoleto, le centre sur Terni et l'aile gauche derrière le Tibre, jusqu'an pont de Borghetto. Forcée dans cette position, ello n'en trouve plus que derrière le Volturno et le Calore, on derriére le Tronto et la Pescara, à l'est des Apennins, pour empêcher l'ennemi de pénétrer jusqu'au cœur de Naples. Cette capitale elle-même n'est capable d'aucune résistance ; mais la partie mer dionale du royaume est extrémement propre à la petite guerre. Plusieurs contreforts qui se détachent de la chaine principale, ainsi que les torrents qui les séparent et dévastent souvent leurs bords par de redoutables inondations, offrent des positions défensives très-fortes ; les vallées étroites et allongées de la Calabre forment des défilés considérables : la plupart des localités habitées sont placées à l'écart et loin des routes, soit dans des gorges profondes, soit sur des montagnes élevées, et il n'y a que peu d'endroits où le terrain permette de déployer des troupes. Enfin, le pays n'offre point de ressources à une armée, et l'insuffisance des communieations rend les charrois extrémement difficiles et incertains.

La superficie de l'Italie avec ses tles, y compris les parties possédées par l'Autriche. la France, la Suisse et l'Angleterre est de 369,762 kilom. carrés, avec une population de plus de 23 millions et demi d'habitants. Mais les états exclusivement italiens, non compris le royaume Lombard-Vénitien, le Tyrol ita-

lien, le gouvernement de Trieste, le canton du Tessin, l'Île de Corse et l'ilo de Malte, comptent, en y ajoutant la Savoie, située au-delà des Alpes, et le comté de Nice, 275,779 kilomêtres carrés de superficie et 17,680,000 ames de population.

Les habitants de ces états appartiennent resque tous à la souche gréco-latine ; ils parlent généralement l'idiome italien et professent, sauf quelques ind.vidus, la religion catholique romaine. Les Vaudois, secto protestante, habitent les vallées de Lucerna, d'Angrogna et de Saint-Martin en Piémont, Les lutbériens, les calvinistes, les grecs et les inifs vivent dans les principales villes de com-

merce, particulièrement à Tricste, Venise. Livourne, Rome et Naples. L'Italien est vif. irritable, facile à exalter. et très-sobre : mais dans la partie méridionale de la Péninsule il a un penchant prononcé ponr la paresse, ce qu'il faut attribuer surtout an climat et à l'exubérante fécondité du sol. qui ne demande qu'un faible travail pour fournir aux habitants les subsistances néces-

saires. Les divers états de l'Italie forment, par rapport au caractère de leurs habitants, à leurs institutions et à leurs forces morales, des parties trés-hétérogènes, qui n'ont jamais pu se réunir en un corps de nation et former un toul, alasi que le prouve l'histoire du moyen-age. Mais c'est à tort qu'on reproche à l'Italien de ne pas posséder les qualités les plus nécessaires au soldat, le courage et la persévérance. Comment les refuser au Pieniontais, au Sarde. eu Lombard, au Vénitien? Même dans notre siècle, les actions des troupes italiennes sur les champs de bataille de l'Empire protestent hautement contre cette imputation. Ces braves légions, conduites par des chefs qui jouissaient de leur confiance, n'ont-elles pas, surtout, glorieusement soutenu la longue et terrible lutte contro l'Espanne? Il est vrai que. pendant notre époque, les peuples de l'Italia méridionale n'ont pas montré le memo courage; mais peut-être ne faut-il s'en prendro de leur mollesse qu'à l'empire des circon-

#### CULTURE PHYSIQUE, INTELLECTUELLE ET TECHNIQUE.

stances.

Dans la plus grande partie de la Péninsule, le sol est apte à la production la plus abondante, la plus riche et la plus variée; mais aussi, dans l'Italie presque tout entière , l'agriculture est dans un état d'abandon et d'infériorité qui ne disparaît que dans les Léga- régions, et le bétail se nourrissant presque

tions romaines les plus voisines du Pô, dans la vallée de l'Arno et dans quelques provinces du royaume des Deux-Siciles, Cependant l'Itatien étant d'une sobriété extrême . l'alimenta tion étant d'une nature spéciale dans certaines exclusivement dans les plurages, il arrive que, dans les bonnes années et malgré le défiet de culture l'Il-lie produit asser de céréales pour sa consommation. La Sicile et la Sardaigne exportent même du grain, et la Savoic, aiusi que les pays do Gèues, de Niee et de Lueques, situés sur leititoral, sont les seuls qui aient besoin d'une importation annuelle et constante.

Le froment, le mais et les barieots sont l'objet principal de la cutture; celle du scigle et de l'orge, employée dans plusieurs pays comme fourrage seulement, est beaucoup moins répandue : mais la moins considérable de toules est celle de l'avoine et du sarrazin. Aurès celle des ecréales, la culture la plus importante est celle du riz, de l'olivier, de la vizne, des eliataigniers et du múrier. Les donnees qu'on possède sur la production agricole de l'Italie sont trop incomplétes pour qu'on puissel'indiquer avec quelque certitude; cependant, on peut admettre, eu y comprenant les deux grandes lles, un total de 60,450,000 à 70 millious d'hectolitres. Meineke porte à 40 millions d'arnents de Prusse (10,212,800 hectares) la superficie totale des terres eultivées de l'Italie, dont 25 millions (6,383,000 beetares) en terres de labour, 6 millions et demi (1.659.580 hectares) en vignobles et en plantations d'oliviers et d'arbres fruitiers, enfin 9 miltions et demi (2,425,540 hectares) en forêts et en prairies. Les terres cultivées, en exceptant la Lombardie, occupent à peine les deux cinquiémes de la superficie totale; encore les deux tiers de ces terres sont-elles en jachére en Sicile et en Sardaigne, tandis que les vastes marcmmes de Toscane et des États Romains sont presque entièrement en friche.

L'édat du bétait et ausse considérable, mais l'élèvage et loi d'aveir la perfection que pourrait in donner une exploitation bien entenduc. Les racce-bentines, jois si remarquables, sont aujourd bui déchnes et denuel de les mités autoputés ont donne plus de cite a mités autoputés ont donne plus de soins, surtout dans les régions montagueuses. Les données redites aux bestiaux sons plus uncertains es corre que celles qui oncercental a production agricole, es soite qu'il fais ut, quant à la quantile numérique, se conceitre d'un diverse surviviers.

D'après Meineke, l'Italie ne possède, en fougia de de l'accomment de l'accomment

les plus nombreux cheraux se trouvent dans te royaume de Naples et dans III de Sardaigne. L'élevage des races ovines est le plus developpé dans le royaume de Naples; vienneux causite les états de l'Egine. In Toscame. I'lle de Sardaigne et la Savoic. On éléve les pourceaux principalement dans le duche de Naples ceaux principalement dans le duche de Naples de Sardaigne et dant les Élais Bononius, una grande partie du bétail vit constamment en pleina iet et precue à l'état survey.

Modéne que partoul ailleurs; les meilleurs el

Le règne minéral produit principalement du fer, du cuivre et du plomb; la production la plus riche est eelle du sel, dans la partie centrale et méridionale de la Pennsule. Sous le rapport de l'industric, les Italiens.

Solis er eliphor the viraliante, is simulated, si bablice es la laboricata dans le moyen-lage, sont adjunctibul. en general, fort en ar mands. Neamonins il 7 a quoluture confrees, surtout dans le royaume Lombard-Vénilien, qui rivisitent datelvile fluostrafiel avec les pays les plus industrient de l'Europe. Les data napolitains et romains possedent aussi quelques villes qui se font remarquer per una lindustrie tres-developte.

L'Italie, du reste, est toujours la patrie dea beaux-arts.

menta similaren han debud et este prandeur discisario di lidiki parven prenda le xur, le xur, le xur et le xur licite, qui conponent l'en de sa plus grande sphendeur. L'Italite data ilaors la scaveraine des mers; toules se principles villes trafiquient arec les contres les plus recultes, et leur nombreux traisseaux réspondateit utates les closes conmers. Adjourd'hal, le comantere martinue de menta de la Mercarde. Un contract service de la Mercarde. Un concentrate et des charges de jouice natures et des contres et des charges de jouice nature pieces une le some concentrate et des charges de jouice nature pieces une le comarces indiction;

L'exportation consiste principalement en soie, riz, huile, fruits et froment des deux ties,

L'importation se compose de denrées coloniales, de produits manufacturés de tout genre, mais surtout d'objets en métal.

Les principales places de commerco de l'inérieur sont: Turin, Alexandrie, Chambéry, Florence, Lucques, Modene, Reggio, Parme, Bologne, Ferrare, Pérugia, Foligno, Rome, Foggia et Leece: les principaux ports unarchands sont: Génes, Nice, Livourne, Anchone, Sinigagii, Naples, Bari, Gallijoni, Reggio, Messine, Palerme, Trapani et La Visitato.

#### CONSTITUTION ET ADMINISTRATION.

Dans tons les états de l'Italie , à l'exception de la république de Saint-Marin, le gouvernement est monarchique et absolu. L'île de Sardaigne a un parlement formé des trois ordres du royaume, l'ecclésiastique ou le premier, comprenant les évêques, les abbés et les chanitres : le militaire ou le second, composé des nobles ; le royal ou troisième , formé des conseillers des 7 villes du royaume. Une junte composée de députés des trois ordres accorde au gouvernement, tous les trois ans, des contributions sous le nons de donativi, dont le roi demande le renouvellement par lettres circulaires. La Sicile n'a plus de parlement depuis 1815, et est placée, comme Naples, sous le régime absolu. Depuis les derniers troubles, à l'occasion du choléra, spéciale, et déclarée province papolitaine, L'État de l'Eglise est une monarchie élective absolue: le Pape est choisi par le collège des cardinaux.

En nous occupant des divers états en particulier, nous parlerons de leurs divisions, de leurs finances et de leur état militaire.

Selon l'écrit de M. le général Oudinot, sur l'Italie et ses forces militaires, la force totale des armées des états italiens, y compris les régiments italiens de l'Autriche, la gendarmerie et les gardes-du-corps, et sans compter les troupes de marine, les milices et les réserves, était de 140,790 hommes et 14,019 chevaux sur le pied de paix, et de 270,251 hommes et 21,920 chevaux sur le pied de guerre. Ces forces étaient réparties comme elle a aussi été privée de son administration il suit :

|                                | PIED D  | E PAIX.  | PIED DE GUERRE. |         |  |
|--------------------------------|---------|----------|-----------------|---------|--|
|                                | HOMMES. | CHEVAUX. | цоммея.         | CHEVAUX |  |
| Naples                         | 47713   | 5353     | 85586           | 10161   |  |
| L'État du Pape                 | 17707   | 1449     | 31895           | 1449    |  |
| Le royaume Lombard-Vénitien, . | 31400   | 1100     | 60000           | 1500    |  |
| La Sardaigne                   | 35200   | 5375     | 82500           | 8010    |  |
| La Toscane                     | 4500    | 400      | 6000            | 500     |  |
| Parme,                         | 1800    | 150      | 1800            | 150     |  |
| Modene                         | 1750    | 120      | 1750            | 120     |  |
| Lucques                        | 680     | 30       | 680             | 30      |  |
| République de Saint-Marin,     | 40      | D 20     | 40              | 31      |  |

#### ROYAUME DE SARDAIGNE.

#### Possessions - Limites.

Les pays qui forment le domaine actuel du royaume de Sardaigne se composent d'anciennes possessions et de nouvelles possessions. Les premières sont : le duché de Savoie, sanf une petite partie cédée au canton de Genève; la principauté de Piemont, les duchés d'Aoste et de Montferrat, la seigneurie de Verceil, les comtes de Nice et d'Asti, le marquisat de Saluces, nne partie dn duche de Milan (les provinces d'Alexandrie, de Valence, de Valde-Sésia, de Novare, de Tortone, de Vigevano et de la Lomelline, une partie du Pavesan et

la plus grande partie du comté d'Anghiera) : en eutre les fiefs du Canavere et d'Asti, et l'ile de Sardajane.

Les nouvelles possessions comprennent : . l'ancienne république de Génes, l'île de Capraja et les langhe ou fiefs impériaux. C'est aussi au roi de Sardaigne qu'appartient le droit de mettre garnison dans les places de la principauté de Monaco. Le domaine de terreferme a pour frontière la France à l'ouest, la confédération Suisse au nord et au nord-est. le royaume Lombard-Vénitien, Parme et la Toscane à l'est. La frontière méridionale est baignée par la Méditerranée.

#### Orographie

Le Piémont proprement dit forme un vaste bassin enfermé de trois côtés par des monlagre se de premier ordre, et composé de la vallée supérienre du Pô et de ses vallées secondaires. Au nord-est, ce bassin s'aplanit, s'élargit et se change en une vaste plaine.

La trontière nord du royaume est cotoyée depuis le Saint-Gothord 1 gaget au Grand-Saint-Bernard, dans la direction du sud-ouest, par les ALTES LÉPOCIUSINESS ET PENIUSIS, que couronnent une série de glaciers. Au Saint-Bernard elles se dévourent vers les sud; c'est là que la plus haute montagne de FEurope, le Altont-Hauec, éleve in 1,700 piede au-dessus de la mer ses signilles rocheuses ouvertes de neiges et de places éternelles.

An midi, les verants de ces deux chaines plonquei avec de courte ameau dans les valless supérieures du Tocs, de la Sciel et de la condition de la Condition de la Condition de la Condition de Condition de Sesto-Calendo, de Borgo-Marco, de Romagamon et l'Irec parmi les conditions de Sesto-Calendo, de Borgo-Marco, de Romagamon et l'Irec parmi les de la Condition de Sesto-Calendo, de Borgo-Marco, de Romagamon et l'Arec parmi les de la Condition de Sesto-Calendo, de Borgo-Marco, de Romagamon et l'Arec parmi les des la Condition de la Conditi

La branche principale, qui part dn col de Ferret, an nord-est du Mont-Blanc, s'étend vers le nord le long de la frontière du Valais et ae termine sur le lac de Genève, sera décrite au on du Valais. Ses rameaux occidentanx s'étendent dans le Chablais et en Fancigny, séparent la Drance de l'Arve et de ses vallées secondaires septentrionales. Ils sont dominés par l'Agredon, et se terminent an mont Molé. entre la Griffre et la Menonge, au nord de Bonneville, et par les montagnes de Boisu et de l'ofron ani se perdent du côté du lac de Genève. Le rameau qui sépare la vallée de la Griffre de celle de Chamouny, et que conronnent les Rochers-de-Fis et la Pointe-Noire est très-élevé et très-àpre.

The misses of eighter and Mont-Blanc destend à l'ouset dans la vallée de Chanouny; la cend à l'ouset dans les violes vallées du pente orientale, courte et shruple, fombe dans l'Allès-Blancie et dans les violes vallées du Erriré et d'Entrieux; an-devant des revers médiodissis se rouve le Col du Bondomme haut de 7100 pieds, et le Col de la Seigna haut de 7800 pieds, dois l'arcite principale des Alpes occidentales se dirige vers le Partide Alpes occidentales se dirige vers le Partide et et le montane, les Alers ourcores, que conronne le mont Iteran (12,400 pieds) et

de Sauc dans Is wilde e' Arques, séparent la Service de Plémont, Après mo code à l'Ocett, delte uniment, près de source de la Dora-telle uniment, près de source de la Dora-telle uniment, près de source de la Dora-telle de l'Anne de l'Ocette de l'Anne de l'Ocette de l'Anne de l'Ocette de point par le créte empérieure des Alpes Corrainesses et Mantraises, qui formettein avec de certe courbé au midi et courante par le mout (12, 400 pieds), les dratte de Robert (1800 pieds), les ALPES MARTINES QUITENT (1800 pieds), les ALPES MARTINES QUITENT (1800 pieds), les ALPES MARTINES QUITENT (1800 pieds), les Tell Josephin College de Parier, de direction s'entre de l'Anne, de l'Alpes pieds, les Les MARTINES QUITENT (1800 pieds), les ALPES MARTINES QUITENT (1800 pieds), les ALPES

A l'est de toute cette chaine, le mont fiseran seul envoie des rameaux allongés entre le Val d'Aoste et le Val-d'Orco : ils sont conpés, près de Bard, par la Dora-Baltéa. Les autres contre-forts orientany des Alpes occidentales, vers le Piémont, sont beaucoup plus courts et plus abrupts que les longues branches qui se ramifient dans la Savoie et dans le sud-est de la France. Ils entoprent, comme pne muraille, la plaine doucement arrondie et abondamment arrosée qui s'étend sur la rive ganche du Po. jusqu'aux hanteurs d'Ivrée, de Rivarolo, de Cirie, d'Avigliana, de Pinerolo et de Revello, et le long de la Stura, an-dessous de Saluces, de Caraglio et de Cunéo, Leurs versants, coupés par de nombreuses vallées parallèles, sont pour la pinpart très-àpres et n'affectent que rarement des formes adoncies. Leurs flancs nue et rocheux, converts d'une terre éparse et rare, revêtus de monsses et de broussaitles clairsemées, sont le plus souvent tellement stériles et arides, qu'il n'y croît pas même d'herbes pour pâturer les bestiaux. En outre, les régions supérieures souffrent sonvent du manque d'esp, malgré les nombreux ruisseaux torrentiels qui y exercent de fréquents ravages. Les assises inférienres, plantées de vignobles, d'oliviers et de vergers, ont encore heauconn d'escarpements, qui rendent les communications très-difficiles et s'opposent aux mouvements endehors des chemins frayés, aussi bien que le terrain extrémement coupé de la plaine, qui présente l'aspect d'un jardin.

A l'occident, les Alpes smgissent de le vallée du Rhône, en se succédant d'avantage par assires, depuis la région des collines, jugna'unx cimes colosasles des facieres. Là on trouve une végétation plus fratelhe, des sources abondantes et d'admirables pàturages. Les branches principales qui s'étendent en Savoie, entre l'Arve et l'abre, en Baphipie et en Provence, entre l'Irèse, en Baphipie et en Provence, entre l'Irèse, par la Prance méridionale.

Les Alpes maritimes qui, avec les Apennius séptentrionaux, séparent le Piémont da comte de Nice et da pays de Genes, descendent brusquement au sud sur le Var et es vallées secondaires et sur la Rivière; les versants septentironaux se proloagent beauconp plus loin, se terminent doucement sur le Pô, excepté entre Turin et Casale, où ils forment des berges plus escarpées, et embrassent lo bassin d'Alexandrie, où se trouve le confluent de Tanaro et de la Bormids.

La bande étroite des côtes de la Rivière de Génes se trouve, pour la guerre, dans des conditions toutes particulières. Les murailles de rochers de l'Apennin ligurique y sortent presque immédiatement des flots de la mer, ne laissant quo sur peu de points, entre leur pied et la mer, une plago étroite, diminuéo encore par des collines et des éboulements dus à une multitude de torrents. Ceux-ci, qui, au printemps et en automne, et même en été après de fortes pluies, s'élancent impétueusement de leurs gorges profondes à la mer par des pentes rapides, sont alors très-difficiles à franchir. Mais en temps ordinaire ils sont tout-à-fait insignifiants et souvent même. pendant les étés arides, complétement à sec. La crête des montagnes qui entourent la Rivière, est nue et dépouillée, leurs flancs sont pauvres en bois, et ce n'est que vers leur pied qu'il croît de petits bocages de châtaigniers et d'oliviers. En revanche, les vallées inférieures, les ravins, les pentes cà et Jà plus douces, et les petites plaines le long de la côte sont richement cultivées et regorgent de tous les trésors de la végétation méridionale. Mais le nombre des localités ainsi priviligiées est petit, et la rivière du Ponentest plus favorisée à cet égard que la côte orientale du Golfe. Les dons de la terre, surtout les récoltes de céréales, sont bien loin de suffire aux besoins de la consommalion, à cause de la population nombreuse et serrée, agglomérée dans cette contrée, et qu'on trouve non-senlement sur le littoral, mais aussi dans les vallées des montagnes, le long de la Trebbia, de la Scrivia, de l'Orba, du Tanaro et des deux Bormida, ainsi que dans les gorges étroites pres de Savono, de Génes, etc.; les villages s'y tonchent presque, et les communications pour les bêtes de somme et les charriots à bœufs nsités dans le pays, sont innombrables et se croisent dans toutes les directions; mais pour l'artillerie et les charrols pesants, il y en a bien peu de praticables.

rois pesants, il y en a hen peu de pratecables. Il résulte de ces caractères spéciaux que tonte cette région est particulièrement propre à la petite guerre, mais qu'elle n'offre que peu de moyens de subsistance et que, même dans la pélte saison, en ne saurait s'y maintenir avec un corps nombreux, seus faire venir de grands transports de vivres.

Une région plus peuplée et plus cultivée

encore que celle dont nous venons de parler, c'est celle des vallées et des plages plus étendues qui bordent les montagnes de marbro de Carrare, Le versant des Alpes Apuanes l'emporte encore, il est vrai, sur celui de l'Apennin ligurique par la raideur de ses escarpements et par sa nudité; mais leur pied s'éloigne beaucoup plus du rivago de la mer, bordée, dans cet endroit, d'une plage tantôt sabionneuse, fantôt marécageuse. Les vallées des montagnes voisines sont plus larges, leur pente est moins rapide et les cours d'ean, anxquels elles servent de berceau, sont moins impétueux et plus abondants. Ces observations s'appliquent principalement à la Lunigiana do Toscano, au systèmo do vallées de la Magra supérieure, et au bassin du Serchio qui sort de la vallée de Garlagnano, dans le duché de Modène, pour entrer dans lo bassin de Lucques, remarquable par son extréme fertilité et par sa nombreuse population.

De la capitale, placée au centre da royaume, partent, outre la route de Génes par Alexandrie, le coi do Cadibona et la Bocchetta, les routes suivantes qui traversent les Alpes: 1° La chaussée do Turin à Nice par Cunco.

lecol da Tende et le col de Broil, se prolongant dasa le France métidionale. Sur cette route s'embranche à Sacigliano la route de Amdonés à Cecq de Ceta, cetto route atteint, per un doublo prolongement, soil Sacone, soil Albraga ou Onellis, sur la route de la Corniche par Garresso et la vallée du Tanto. A la route de Le chemin qui arrive d'Alexandrie par la vallée de la Bormida et par Acquil.

3º La route do Turin à Barcelonelle et à Gap, par Cunco, Demonts dans la vallée de la Stura, et par le col d'Argentière; ou cello do Mont-Dauphin par Tournoux et le col de Vars.

3º La ronte de Turin à Briançon, par Pinerolo, le val-di-Pragellato, Césanne et le Mont-Gendura; de Briançon cette route so prolonge, soit sur Gap, par la vallée de la Durance, soit sur Granoble par le val de Monestier, La Grave et Bourg-d'Oyssans.

5° La chaussée de Turin à Chambéry, par Rivoti, le Pas de Suse, le mont Cents et la vallée d'Arc, Sur cette route s'embranche, prés de Suse, un chomin rural qui va, par le val d'Exilles, gagner Cesanna sur la route précédente.

5º La route do Turin à Aoste, par Ivrée dans la vallée de la Do:a-Baltea. D'Aoste cette route, devenant trés-difficile, franchi le Grand Saint-Bernard et se dirigo sur Martigny, dans la vallée du Rhône; ou bien elle passe par le Petit Saint-Dernard et aboutit à Chamberu. le long de la vallée de l'Isère,

6º La route de Turin à Brieg, dans la vallée du Rhone , par Vercelli, Novarre, en remontant le lac Majeur, puis à travers le défilé de Domo-d'Ossola et le créneau du Simplon. Tous les autres chemins de voiture ou de

béte de somme, qui conduisent en Savole, en Suisse, ou en France, à travers les Alpes, ne sont praticables que dans le fort de l'été. La bonté et l'usage des chemins de jonction, qui lient les routes sur le versant des Alpes, dépendent beaucoup du temps. Dans la plaine connée de riziéres et de nombreux capaux d'irrigation, qui s'étend sur la rive gauche du Po, jusque vers le Tessin, il est presque impossible de marcher par les temps pluvieux. Un phénomène dangerenx qui se manifeste souvent dans les montagnes, ce sont les violenest du Mont-Viso. Il quitte, auprés de Saluces, testempétrs appelées Tourmentes par les montagnards. Elles sont moins fréquentes en élé que dans lestrois autres saisons; mais, même à cette époque de l'année, il n'est pas rare qu'elles éclatent subitement à la snite des orages; cependant on les reconnaît à des signes précurseurs bien connus de l'habitant des montagnes. Leur fureur est affreuse, leur force irrésistible : sonvent des quartiers de roe, arrachés de leur base, sont entraînés dans les précipices; les hommes, les animaux, les voitures les plus lourdement chargées sont eulbutés en un instant, et on ne peut se soustraire à la rage de l'ouragan qu'en se jetant à terre et se cramponnant au sol. Sonvent aussi, la tourmente apporte une si effroyable quantilé de nelge ou de grêle que les chemins en sont encombrés et effacés.

Une invasion dans le Piémont, du côté de la France et de la Suisse serait puissamment secondée par la convergence de toutes les routes qui franchissent les Alpes et se réunissent dans la capitale du royaume. Il a done paru nécessaire de s'assprer des defilés des Alpes, par desplaces-fortes susceptibles d'une résistance suffisante, et on y a pourvu par le rétablisse-ment du fort de Bard, par la construction du nouveau fort l'Esseillon, et par l'agrandissement des ouvrages d'Exilles et de Funestrelle. Pour fermer eucore plus complétement la vallee d'Aoste, on propose de construire une forteresse à l'vrée. Une autre forteresse serait construite à Nice pour couvrir la route du littoral. En outre, on se propose de fortifier Pinerolo et de couveir la route de Génes par la Bocchetta et celle du col de Tende par des retranchements élevés à l'est de Gavi et auprès de Saorgio.

Grâce à ces mesures, on sera maître de tonles les vallées des Alpes conduisant au Jura et vers le midi de la France, et on possedera une excellente base pour opérer contre Rbone.

#### Hydrographic.

Comme sous tons les autres rapports, le Pô est également le fleuve le plus important de l'Italie, au point de vue stratégique. Sa largeur, sa profondeur, et souvent aussi la configuration de ses rives, empéchent le passage, ou du moins le rendent difficile, autrement que par le petit nombre de ponts existants, C'est, par conséquent, un véritable fleuve-barrière qui partage la plaine d'Italie en deux terrains d'opérations, dont la valeur défensive est déterminée et modifiée essentiellement par la direction et la nature de son propre cours, aussi bien que du cours de ses affluents. Le Pô prend sa source sur le versant sud-

la courte vallée par laquelle il descend des Alpes et parçourt dés-lors la plaine, en ronlant ses caux abondantes dans un large lit dont lea bords sont ombragés d'arbres. A Turin il touche, pour la première fois, les derniers rameaux des Apennins, dont il baigne le pied, en dirigeant à l'est son cours devenu plus impétueux, ponr les quitter à Valence. A partir du confluent de la Sesia, le flenve prend encore plus de largeur et se hérisse d'îles; audessous du confluent du Tanaro, son coura devient plus lent, sa pente plus modérée, et ses rives s'abaissent et deviennent tont-à-lait plates et unies. C'est ainsi que le Po atteint, au confluent do Tessin. l'Italie autrichienne. dont il forme la limite du côlé de Parme, de Modène et de l'Etat du Pape. Dans le voisinage de Pavio il est empreint déjà du caractère des fleuves des plaines basses; il forme une multitude d'îles de sable, dont les plus grandes sont boisées; retardé par la lenteur de son conrs, il cause, au printemps et pendant les crues, de vastes inondations, contre lesquelles il a fallu, en plusieurs endroits, protéger par des digues les terres basses qui le bordent. Entre ces digues, dont la distance an flenve est très-variable, se tronvent des taillis épais et des paturages. A Guastalla se montrent, dans le voisinage du flenve, les premiers terrains marécageux, qui, plus bas et sur les deux rives, occupent de larges espaces, sans cependant toucher immédiatement le lit du fleuve.

Au-dessous de Ficarolo commencent les bifurcations successives qui constituent le Delta du Pô. Près de cette ville , un bras se sépare du fleuve, sous le nom de Poatello, tourne au sud vers Bondeno où il recoit le Panaro, traverse ensuite Ferrare, et se dirige, sous le nom de Pô-di-Primaro, vers la mer, on il se lette prés de Primaro, après avoir tormé la limite méridionale des insolubres Va''i-di-Comacchio. A Ferrare, un second bras se sépare de ce premier, s'en va, soas le nom de Po-di-Volano, gagner Cordigoro, et se rendre à la mer après de nombreux détours, en bornant les Valli-di-Comarchio au nord. Le Po-grande donne encore naissance, près de Scravalle, an Pô-dí-Goro qui s'écoute, par Ariano, vers Porto-di-Goro : pres de Casa-Farsetti, au Pô-Donzella qui se termine à Porto-della-Gnocca ; près de Casa-Venier, au Po-delle-Tolle qui se iette dans la mer par huit embouchures. L'embouchure du tronc principal, par la Boccadella-maëstra, est la plus septentrionale de toutes : mais les ensablements qui l'obstruent n'en permettent l'accès qu'à de petits bâtiments. L'embonchure de la Gnocca est la plus facile pour la navigation.

La largeur du Pô est trés-variable ; elle est de 227 metres à Turin, de 379 metres à Valence, de 303 mètres au-dessus du confluent du Tessin, et de 455 à 530 mètres au-dessous de ce confluent, de 910 mètres au bac de Crémone, de 1516 métres au bras principal prés du confluent du Taro, de 474 mêtres sculement à Casalmaggiore, de 1326 mêtres à Guastalla, de 284 metres à Borgoforte et à San-Nicolo-di-Pó, de 331 métres à San-Benedetto. de 350 mètres à San-Michele, de 303 mètres à Ostiglia, de 284 mêtres à Ochiobello, de 227 à Pontelagoscuro et de 240 à Polesetta. Sa pente est de 1m,95, par myriamètre. Sa profondeur normale est de 2 mêtres 50 centimètres à 3 mètres; mais pendant les crues, elle atteint dans beaucoup d'endroits 18 à 19 mètres. Des gués permanents ue se trouvent que dans la partie supérieure du fleuve, et entre les embouchures du Tessin et du Lambro. Cependant, par une sécheresse continue, on trouve anssi quelques endroits guéables entre l'Adda et Cicognara ; mais, en général, les gués do Po sont changeants et incertains. La largent des bras secondaires est beancoup moindre que cette du tronc principal; ainsi, par exemple, le Pô-di-Primaro n'a que 38 mètres à son point de départ; le Pô-di-Volano et le Pô-di-Goro ont une largeur moyenne de 227 mètres; le Pô-della-Gnocea n'en a que 150, et le Pô-Grande a, près de son embou-

chure, une largeur de 1137 mêtres. Le Pó commence à porter bateau à Carde, au-dessus de Turin; les bateaux du Pé inférieur portent 65 tonnes. Des trabaccoli de 115 tonneaux peuvent remouter même jusqu'à Polescila.

Les principaux points de passage du Pô, qui n'a presque point de pont persuapent audessous de Turin, se trouvent à Casale, où il y a un pont de bateaux, à Valenza, à Mezzana-Corte, au sud de Pavic, a Piacenza, par un pont de bateaux; à Casalmaggiore, à Viadana. à Borgoforte, à San-Benedetto, à Ostiglia, à Occhiobello et à Pontelagoscuro. On a le projet de construire des ponts à Casale et à Mezzana-Corte.

Les affluents que le Pô recoit des Apennins. à sa droite, conservent pour la plupart, pendant toute la durée de leur cours, le caractère torrentiet qu'ils ne perdent pas même dans la plaine. I'ne forte pluie, une fonte subite de neige les conflent soudainement et en font des torrents impétueux; stors, il n'y a plus de gué, même dans leur partie supérieure, et la communication entre les denx rives est réduite aux ponts existants. Dans le fort de l'été, au contraire, ils tarissent presque tous, et e'est à poine si quelques maigres filets d'eau tracent une faible rigole au milieu de leur lit large et plat, tout encombré de gravier et jonebé de galets. A cette époque de l'année, ees torrents s'opposent d'autant moins au passage, que dans la plaine ils ont tous des rives tout-à-fail basses, fermes et sans aucune berge, Voici les principaux parmi ceux de ces af-

fluents qui appartiennent au territoire sarde : La Trebbia, qui a sa source au Monte-Bruno, passe au-dessous de Bobbio sur le territoire de Parme, et débouche dans la plaine, à Rivergaro. Elle a un lit de gravier, large de 12 à 1.400 mêtres, et sillonné par plusieurs bras: ses deux rives sont convertes da bois ou de broussailles épaisses. Un chemin de somme important passe par la vallée de la Trebbia et joint Piacenza, Rivergaro, où il cesse d'être praticable aux voitures, Bobbio, Toriglia et Olma, dans la vallée du Bisagno, d'où il est de nouveau praticable aux voitures insqu'à Génes.

Le Tidone, qui entre dans la plaine à Fabbiano; le Coppo, qui baigne Casteggio; la Staffora, qui quitte les Apennins à Riva-di-Nazzano; la Scrivia , qui les abandonne à Seravalle, et le Curone, sont tous insignifiants à leur état ordinaire; mais, pendant les crues, ils forment des obstacles d'autant plus grands,

qu'il y existe très-peu de ponts. Le Tanaro a sa source à l'est du col de Tende, et coule, jusqu'à son embouchure, paraffelement aux sinuosités que le Po décrit avant Valenza. Sa valiée est resserrée entre de bautes montagnes jusqu'au dessous de Ceva, où elles commencent à se retirer de la rive gauche, tandis qu'elles côtoient tonjours la droito jusqu'au voisinage d'Alba. Au-dessus de cette ville, la rivière est encaissée encore une fois, et forme le défile d'Alba. A partir de ce point, les montagnes deviennent plus basses, s'écartent des deux rives, en s'éloignant plus rapidement de la droite que de la ganche, et la rivière continue son cours à travers la plaine, par Alexandrie. Bien que le Tanaro reçoive, dans la partie supérieure de son cours, la Sturo, qui commence à Argentières et sort de la montagne à l'ouest de Cuneo, et une quantité d'autres torrents, et, dans la partie inférieure, l'impétueux Belbo et la Bormida, il n'en a pas moins, en été, beaucoup de gués praticables, même au-dessous d'Alexandrie, et n'est point navigable. Les deux Bormida se réunissent à l'ouest d'Acqui, où elles ne tardent pas à déhoucher dans la plaine ; grossies ensuite par l'Erro, l'Orba et beaucoup de ruisseaux, clies se jettent dans le Tonaro, au-dessous d'Alexandrie. Leurs rives sont couvertes d'épaisses broussailles; leur litest vaseux, et leur cours rapide.

Les aftioents que le Pô reçoit par sa rive sauche pendant son cours supérieur, portent également le cachet torrentiel, la piupart d'entre eur p'étant point alimentée par les clunes négeures des Alpes, mais ne descendant que des bauleurs qui les précédent. Cux-la même qui viennent de plus haut, se chétangant pomplement de leur crues périopeu de longueur de leur trajet dans la plaine.

La Grana, la Macra et la Vraira, dont les sources se trouvent sur le versant oriental des Alpes Maritimes, et dont lea vallées profondément découpées sont parallèles à celle de la Stura et à celle du Pô, jusqu'à Saluces, entrent promptement dans la plaine et sont tontà-fait insientifantes.

Le Chisone, qui prend sa sonrce au Monte-Dora, et arrosele Val-di-Pragellato, a 15à 18 mêtres de largeur et 0m,70 de profondeur tout au plus, sur un lit de pierres et de gravier, Ses rives sont en partie bordées de berges élevées; on le franchit à gué presque partout; mais, de même que le Sangone, la Dora-Riparia, la Slura, l'Orco et plusieurs autres, il est sujet à des crues considérables. La Dora-Riparia (Dora-Grosso) est le plus abondant de tous ces cours d'cau. Elle vient de deux sources qui jaillissent au Mont Genèvre et au col de la Longue, coule insqu'a Exilles, au fond d'une vallée profonde et rocheuse qui s'ouvre de plus en plus du côté de la plaine, et se jette enfin dans le Po, au-dessous de Turin. Jusqu'à Susa, où ses rives escarpées deviennent plus plates, elle n'a que 0 m, 50 à 0 m, 80 de prolondeur et peut facilement se franchir à gué partout dans les temps ordinaires; mais au-dessous de cette ville, effe prend une largeur de 25 à 35 mêtres, sur une profondeur de 1 m, 25 à 1 m, 70, etn'est plus guéable que pendant l'étiage.

L'Orco prend sa source au Mont Iseran, près de Gérisoles. Il est profond, et ses rives

sont couvertes de bois non interrompus. La Stura commence au col Girard.

La Dora-Boltze, quoiqu'elle ne soli pas non plus narigable, est expendant lyuc considérable que les cours d'eau dont nous venons de parter. Elle nat le de la réunion de deux ruisseaux dont l'un se précipite du Mont-Blanc et l'autre du Peülsin-Bernard, ils exfensiseant annt Morez, et s'écoulent par Aoste, vers veré, au fond d'une étroite et par valler que ferme le fort de Bard. A Villarcegio, la Dora-terme le fort de Bard. A Villarcegio, la Dorate de la fort de Bard. A Villarcegio, la Dorate de la fort de Bard. A Villarcegio, la Dorate de la fort d

La Saria prend sa source as-dessue de livia, a upée du Mon-l'hos et coules, junqu'à Varaile, dans une vullec dévoire et savage, qui qu'à Nonspanno, do il reirire catte dans la plaine. La Seria, de même que l'Étros et le plaine, La Seria, de même que l'Étros et le creva, se sa illences, est un horrard de montage extrémement rapide; son liu, dans certe et sa qu'able sur phonecou per pointe. Elle communique avec la Dora-Bellete par le Naraijfo de Sandha; qui quite la Dona l'arte, purme la région de collines qui cerne le sale un la communique avec la Dora-Bellete par le Natari de Sandha; qui quite la Dona l'arte, purme la région de collines qui cerne le sale dans la Seria, à Vereili.

L'Agogna et le Terdoppio, parallèles au Tessin, sont sans importance.

Le Tessin (Ticino, Toer) forme la division la plus importante de la plaine de Lombardie. Il prend sa source dans le capton du même nom, au Mont Saint-Gotthard, se précipite par le fond d'une étroite vallée alpine vers Bellinzona qu'il traverse, et vient se jeter dans le Lac Majeur, qu'il quitte à Sesto-Calende pour se rendre dans le Pô, après avoir servi de limite entre le royaume de Sardaigne et le royaume Lombard-Vénitien. Jusqu'à Castel-Novate, sa vallée est étroite et bordée de collines en partie boisées; au-dessous de cet endroit, la rivière se divise en un grand nombre de bras, et forme, jusqu'à son embouchure, à trois-quarts de lieue au-dessous de Pavie, une multitude d'îles. Ce n'est que dans le voisinage de Molinazzo que les eaux du Tessin sont réunies en un seul lit; entre cet endroit et Pavie, la rivière se bifurque encore une fois et forme deux bras, dont le droit, appelé Gravellone, s'écarte à une demi-lieue du bras principal pour ne le rejoindre qu'à une demi-lieue de l'embouchure. La vallée est coupée ça et là par dea digues, et converte d'épaisses broussailles ou de prairies, auxquelles snecedent plus bas des rizières. A Boffalora, jusqu'où ses berges sont encore sensibles, elle prend 4 kilomètres de largeur, et au-dessous de Bereguardo, 8 kil. Jusqu'à Boffalora, le cours du Tessin est impétueux ; mais là il se ralentit et la pente devient plus douce. Sa largeur est, à Castel-Novate, de 60 à 100 mêtres pendant l'étiage, et de 110 à 180 mètres pendant les grandes caux; jusqu'à Boffalora, elle est de 225 à 280 mètres; au-dessous de cette ville, elle est de 260 à 640 mètres, pendant les hautes eaux, et de 127 à 186 mêtres seulement pendant l'étlage. La profondeur varie, pendant l'étiage, entre 0",40 et 2 mêtres : an niveau ordinaire, entre 1 mêtre et 4 mêtres. Pendant les basses eaux, il y a un grand nombre de gués; mais ils sont tous très-changeants. Les seuls ponts qui existent sur le Tessin, sont eenx de Boffalora et de Pavie. Pendant les hautes eaux, le Tessin, après sa sortie du lac Majeur, porte des bateaux jaugcant 280 à 600 quintaux. La navigation est secondée par le Naviglio grande, qui part du fleuvo à Tornavento, sur sa rive gauche, s'étend par Boffajora à Castejetto, et se détourno ensuite sur Milan. A Casteletto s'embranche, sur le Naviglio grande, le Navialio di Berequardo qui touche Abiategrasso et en descend, parallèlement au Tessin, jusqu'à Bereguardo, Le Naviglio grande porte des bateaux de 230 à 600 quintaux

Parmi les affluents du Ruonz, qui baignent la Savoie, nous citerons l'Arve et l'Isère.

L'Arre prend as source au col de Balme, escend à traver l'écroise et haute vallée de Chamours, par Cluso et Bouneville, et se jette dans le Rinois a Genève. Elle cause de fréquentes inondations, de même que les torretts inondations, de même que les torretts BROWS à Seygen. C'est un l'L'indie que ne trouve, pour le passage de la route d'Anney. de Genève, entre Allonier et Clussellies, le magnitique pont de la Caisse, élevé de 153 mêters au-dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus de l'ablime, et long de 173 mêters au dessus au dessus au dessus a

L'Isère, qui appartient surtout au royanme de France, prend sa source an Mont-Iseran. Jusqu'à Hôpital, elle forme un défilé encalsse par de hautes montagnes et des murailles de rochers; plus bas, la vallée s'ouvre et s'élargit en une plaine fertile, que la riviére traverse divisée en plusieurs bras. De Bourg-Salnt-Maurice à Fesson, les rives sont hautes et abruptes, do sorte que la rivière y coule rassemblée en un seul canal; mais an-dessous de Fesson, elle se scinde en une multitude de bras qui entourent des fonds de prairies parsemés de bocages, et inondent souvent leurs bords plats et sabionneux; c'est pour cela qu'on vient, dans ces derniers temps, de renfermer entre des digues la partie do la riviéro comprise entre Hopital et Gresy. La pente de l'Isers est considérable, son cours très-rapide, son tit couvert de gravier, sa profondeur inégale, va-

elle a do 22 à 30 mètres de large; plus bas, de 60 à 75 mètres ; au confluent de l'Arc elle a 112 metres, Pendant l'étiage, il existe quelques gués au-dessus do Conflans; mais quand l'eau est haute, ils sont impraticables à cause de leur changement fréquent et de la grande rapidité de la rivière. Outre beaucoup d'autres cours d'eau des montagnes, l'Isère reçolt, à gauche, entre Miolan et Saint-Plerre-d'Alblgny, l'Arc qui a sa source non loin de cello de l'Isère, au pied des glaciers du mont Iseran, dans un petit lac. Il traverse la Maurienne, par laquelle une magnifique route conduit de Turin à Chambéry, à travers le mont Cenis, joignant, en ligne directe, le bassin du Pô à la partie movenne de celui du Rnông. Des l'origino de son cours, l'Are reçolt tant d'autres eaux alpines, qu'à Bessans délà il cesse d'être guéable; plus loin, après avoir reçu le torrent de Ton, il devient tellement rapide, qu'on ne peut plus le franchir qu'à peine pendant les plus basses caux. C'est un des plus impétueux torrents des Alpes, encaissé, le plus souvent, entre de haules rives rocheuses; sa pente est brusque et son lit pierreux; sa profondeur est de 1 mêtre à 1m,35. à partir de Saint - Michel , et de 1m.80 à 2 mètres au-dessus de La Chambre. Sa largeur, à Bessans, est de 12 à 15 mêtres; entre Saint-Michel et Saint-Jean-de-Maurienne, elle est d'environ 30 à 40 mêtres; au-dessous de La Chambre, elle excède souvent 75 mètres, fi ne manque pas de ponts sur l'Arc, et la plupart sont établis de manière que les crues de la rivière ne les affectent nullement.

riant entre 1 mètre et 1 1 m. 50, A Moutiers,

Du versant méridional des Alpes maritimes, il ne descend au goité de Gênes, outre le Vadérit à l'article France, que des forrents sans longueur, dont les plus notables sont le Paglione à Nice, la Roja, la Tagyia, l'Aroscia et la Fiumara.

La Magra a tapparient un territoire Sardo que par son cors indérient. Elle preud sa source dans l'Apeninn ligurique, au nord-est de Centremol. I varerse la Longiana qui fait partie de la Toccane, passo dans le duché de Gens peu avant son confluent aves la Farza, touche Sarzana, el se Jette dans in mer à l'est peut de la Toccane, passo dans le duché de canno calle a range de lli d'a chaquio cruo, contient une multitude de bas-fonds, mais est dictie à passe « aqué pendant les basses estat.

L'importance de tous ces cours d'em change avec les alternatives de leur niveam. Pendant que les cours d'em change avec les alternatives de leur niveam. Pendant que les cours d'em de montagnes de second et de troisséme ordre et de la plaino sont le plus abundants, en automme, en hivre et an commencement du printemps, eeux dont nous partions sont le plus pas, cart otote la pluie qui

tombe à cette époque dans les hautes régions où se trouvent les sources, y demeure arrétée et suspendue en forme de glace pour ne se fondre et s'écouler que durant les chaleurs des mois d'été.

Dans la vallée du Pô se trouvent un grand nombre de canaux d'irrigation, qui changent en campagnes fécondes de vastes espaces stériles. Les principaux sont : les canaux d'Ivrée, de Cogliano et de Rotto, formant avec leurs nombreux embranchements le système d'irrigation artificielle auquel les provinces de Biella, de Vereelli et de Casalo doivent leur fertilité; le Naviglio-di-Bra, alimenté par la Stura et la Grana : le canal de Veneria, alimenté par la Dora; le canal de Caluso, qui métamorphose en terres fertiles de vastes terrains des environs de Chivasso.

#### ILE DE SARDAIGNE.

Celte lle, importante par sa dimension, sa fécondité et ses mines trop peu exploitées, est eouverte de hautes montagnes qui font partie du système sardo-corse. Elle n'est séparée de la Corse que par le détroit de Bonifacio, large de 11 kilomètres 379', dans lequel sont sitnées les petites Isole intermedie. La chaine principale de l'est s'élève au cap Longosardo, et traverse l'île, avec une largeur lotale de 45 kilométres jusqu'à l'extrémité méridionale opposée, où elle se précipite par le cap Carbonaro dans le golfe de Cagliari. Dans cette chaine, à l'exception de l'espace compris entre le cap Monte-Santo et le promontoire de Testa-di-Monteferro, les montagnes abruptes et hautes surgissent immédiatement des flots de la mer. Aussi la côte orientale est-elle en grande partie inaccessible et panyre en mouillages. La partie occidentale de l'île est également montagneuse, mais avec des intervalles considérables. les eaux des golfes d'Alghiero, de Bosa et d'Oristagni baignant la gréve basse el marécageuse de plaines plus ou moins grandes, qui s'étendent au loin dans l'intérieur des terres. La chatne principale de l'est et les montagnes isolées de l'ouest sont séparées par un plateau qui forme une longue bande à travers le centre de l'Ile, du nord au midi, et n'est interrompu que par deux chaînons peu élevés, Le premier commence au cap Marargin, s'étend paratièlement à la côte septentrionale, et rencontre, sur le Coguinas inférieur, les montagnes de Limbarra; il borne, au nord, le Campo d'Ozieri, et le sépare de la mer. Le second, les Monti del Marahine, haut de 2,000 à 3,000 pieds, touche le littoral de l'ouest entre les golfes de Bosa et d'Oristagni, et se lie à la chaîne de l'est par le chaînon du Monte-Raso, qui sépare les sources du Rio d'Ozieri de celles du Tyrso,

Les Monti della Nurra entre le cap Falcone et le cap Cactia, les massifs des Monts d'Arbus et di Guspini entre le cap la Frasca el le cap Sparticento sont tout à fait isolés, Ces dern'ers sont séparés des chainons sudquest de la eréle principale par une plaine basse et couverte de petits lacs salés, qui, sous le nom de Campidano, s'étend presque sans interruption denuis le golfe d'Oristagui jusqu'à Cagliari.

Le point culminant des montagnes sardes, beaucoup plus basses que celles de Corse, se trouve dans la région des sources de la Flumendosa, où la Punia Schischin, la nius haute eine du Monte Genargento, s'élève à 5,634 pieds au-dessus du niveau de la mer. Les petites Isole intermedie, ainsi que les llots dell'Asinara, di S. Pietri et di-Sant-Antioco, voisines de la côle septentrionale et oeridentale, sont très-rocheuses, et s'élévent à plus de 1,000 pieds au-dessus de la mer.

La Sardaigne est mieux arrosée que la Sicile, et la partie inférieure de la province de Cagliari est la seule qui manque d'eau douce. Parmi les nombreux ruisseaux et rivières qui sillonnent l'ile, le Tyrso, le Coguinas, la Flumendosa et la rivière de Bosa sont les plus considérables. Ils sont ordinairement pleins d'eau; mais là où ils entrent dans la plaine, leur pente est si faitsle qu'ils ressemblent, en été. moins à des cours d'eau qu'a des flagnes d'eaustagnanie. Beaucoup d'entre les petits ruisscaux sont complètement taris pendant une partie de l'année: mais les pluies qui se renouvellent souvent ici, de février en mai, à l'instar des pluies tropicales, les fout premptement grossir : de sorte au'ils se précipitent alors impétueusement le long des vallées. Enfin, il y a, dans les régions inférieures, une quantilé d'eaux dormantes, presque toutes salées, qui se desséchent en été, et dont les émanations, pendant les grandes chaleurs, causent de graves maladies. Dans les régions supérieures, le eli mal est salubre.

Les montagnes de l'île soni, le plus souvent, couvertes, jusque bien au-dessus de leur hase, de belles forêts d'arbres feuillus et d'arbres verts, occupant presque un tiers de la superficie totale. Les revers inférieurs de la partie méridionale sont plantés de vignes, d'oliviers et de châtaigniers. La végétation est généralement extrémement riche, et le sol d'une fertilité peu commune; maisun quart à peine des terres suscentibles de culture est réellement cultivé; tont le reste est abandonné à la pâture pour les nombreux trouneaux de chevaux, de bœufs et de moutons qui vivent constamment en plein air, été comme hiver, et dans un étal à demisauvage. Les champs cultivés, les prairies artificielles et les vergers sont entourés, dans toute l'île, de murs en pierre, de larges fossés ou de clôures de cactus, pour les garantir des ravages de tous ces tronpeaux nomades.

Il y a quinze ans, les communications étaient encore très-manyaises, même entre les deux capitales de l'île, et praticables seulement pour les bêtes de somme, on tout au plus pour les charriots à bœufs, usités dans le pays; mais aujourd'bui on travaille à joindre, par des routes neuves, les grandes villes de l'intérieur aux villes et anx ports les plus importants de la côte, d'après les plans conças en en 1821, et dont l'exécution a commence en 1823. Les nouvelles rontes provinciales proposées, qui vont du rivage occidental au rivace oriental entre Portuoso et Tortofi, par Iglesias, Monastir, Senobri et Villanova: entre Bosa et Oresci, par Macomer, Silanus et Oliena : et entre Alghiero et Terranova, par Cabo-abbas-di-Toralba, Mores, Ozieri ét Oscari, tombent sur la route centrale qui traverse l'île entière du sud au nord, depuis Cagliari jusqu'à Porto-de-Torres, par Monastir, Villagrecca, Uras, Oristagno, Taramza, Paulilatino, Abba-Santa, Macomer, Toralba et Sassari.

Cette ronte centrale, longue de 94 milles piemontais (33 kilom. 810), large de 7 mét., et parfailement construite en chaussée, est entièrement terminée. Elle franchit, sar des pouts de pierre, les cours d'eau les plus larges, et partout où la distance entre les locatités abaltèes est de plus de 10 kilométres, on a construit des bâtiments pour servir d'abri aux vorascers.

#### CULTURE, ADMINISTRATION, ETC.

Les plaines du Périmon propresent di teau rick-ferilles et particulerment abondantes en rix la Savois et la cole de Géne, an contraire, cont mois calitive, in nature du col en es prétant point à l'agriculture. Les provinces de la colle de Géne, in nature du col en es prétant point à l'agriculture. Les provinces de la mois course maplepres (te becini de l'ur consommation en cértales par l'excédant de l'itle de Savoisme, qui était reparde, au temps de la spéradeur romaine, naiss que la Colle, comme un des grafiels d'àbondance de l'Italie, et nouvrissait encor, au rapport de l'Italie, et nouvrissait encor, au rapport de l'autre de l'

En général, l'agriculture convre non-seulement la consommation intérieure en céréales, en riz, en plantes bulbenses, légames, rins et buile, mais elle produit encore une quantité assez notable de riz, de vin, d'huile et de chanvre pour l'exportation.

En 1828, les 4,523,282 hectares livrés à la

calluer apportaient, d'après mes moyena ele plusierra amére, 26,148,004 inune de froment et de sciple (1 mine = 21 litres 984), 1,453,270 mines de mais, 2,839,83 mines de râz; de ce dérnièr, cultivé authout dans les provinces de Nouve, de Taurie et d'Actandries, de La company de l'après de l'aprè

en Premont et els Siricaignes.

La culture de la sigura à fait des prortes au La culture de la sigura à fait des profes de la collection de la

Le règne minéral produit environ 1,100,000 kilog, défer, 450 kilog, d'argent, 145,700 kil. de plomh et un ped de culvre, Les sellines de Mouliers, dans la Tarantaise, produisent 11,000 quintaux metriques des led rocles, el les marsis de la Sardaigne 425,000 quintuux metriques environ de sel marin, dont une grande partie est exportée en Suéde. Bien qu'aucune branche industrielle ne soit le produit de la comme de

particulièrement florissante, les grandes villes de la terre-ferme possident an moins les manulateures ordinaires, qui prospérent asses, pour satisfaire, presque sans exception, aux besoins du marché national. Mais dans I'lle, la culture technique est encore placée, sous tous les rapports, à un degré tra-inférieur, et la population y est dans me entière dépendance vis-à-vis de l'industrie de la terro-ferme et de l'étrance.

Le commerce extérieur, qui a pour objetieur grains, les deurées condinies, le méast manulmentra et les maûtéres premières, se fait, pour de Grenz jes aures ports de mer, Nrée, Sparsia, Chénouri, Sea cuose et Onella ne s'occupient guerte, les aures ports de mer, Nrée, Sparsia, Chénouri, Sea cuolouge, La marine marchande de tons et ports compais, n° soccupient guerte, de ports compais, n° soccupient guerte, de ports compais, n° soccupient de ports compais, n° soccupient de ports compais, n° soccupient de l'active de justification de j

cités pont le commerce extérieur. Le population du royaume Sarde était, en 1823, de 4,110,303 habitants, et, en 1829, de 4,377,805. Aujourd'hui, on l'estime à 4,460,000 ames, dont 500,000 dans les lles de Capraja et de Sardaigne.

L'état de Sardaigne posséde de nombreux établissements d'instruction publique : car. outre les 4 universités et plusieurs académies des beaux-arts, il y.a dans chaque ehel-lieu de province un collège royal avec 10 à 19 professeurs, enseignant toutes les sciences; en ontre, on tronve, dans toutes les villes de quelque importance, des coltéges et autres écoles d'un ordre inférieur.

La forme du gouvernement est monarchique absolue dans les états de terre-ferme, sauf quelques modifications relatives à Génes, et arrétées par le congrés de Vienne, lors de la réunion de cette république au royanme Sarde. L'île de Sardaigne posséde, comme nous l'avons déià dit, un parlement qui s'assemble

tous les trois ans. La terre-ferme est divisée en 8 intendances générales, subdivisées en 40 sous-intendances, Ces 8 intendances coincident avec la circonseription des 8 divisions militaires. L'île est divisée, depuis 1821, en 2 intendances-générales et en 10 sous intendances.

La direction suprême de l'administration publique est centralisée entre les mains du ministère, du conseil-d'état (Real consiglio di Sardegna) et d'une chambre des finances. Les ministres sont au nombre de 6, celui des affaires étrangères, celui de l'intérieur celui des cultes, de justice et de grâce, celul des finanees, celul de la guerre et de la marine, celui des affaires de Sardaigne.

Le conseil-d'état, présidé dans son plenum par le roi lui-même, se divise en trois seetions, celle des affaires intérieures, celle du culte, de justice et de grâce, et celle des finances. Le conseil-d'état se compose de tous les ministres à portefeuille, des ministres d'état sans département, de 14 conseillers ordinaires appelés à vie par la confiance particulière du roi, et d'un nombre indéterminéde conscillers extraordinalres.

La chambre des finances de Turin est la juridiction supréme pour toutes les affaires rela-

tives aux contributions et aux domaines. A la tête de l'administration de chaque pro-

vince en Piémont, en Savoie et dans le comté de Nice, est placé un préfet, assisté, pour l'administration des finances, d'un intendantgénéral. A Génes, l'administration est confiée à une autorité supérieure spéciale, composée de trois sections, pour l'intérieur, les finances, la guerre et la marine; l'administration de la justice appartient au sénat de Génes. A la tête de chaque intendance se trouve un intendant, assisté d'un conseil provincial, élu par les habitants. L'île de Sardaigne est administrée par un capitaine-général et plusieurs autorités cen-

Les cours supérieures de justice , pour les états de terre-lerme, sont : le sénat de Savoie à Chambery ; le senat de Turin en Piemont, avec le sénat de Casal-Montferrat, institué en 1838 : le sénat de Nice et le sénat de Génes. En ontre, il existe 40 tribunaux de premi instance (tribunali di prefettura) dans les chefs-lieux des sous-intendances, Pour les causes peu considérables, il existe dans les communes les plus importantes 416 juges de districts ou juges-de-paix (qiudici di mandamento).

Dans l'ile de Sardsigne, le magistrato della reale udienza de Cagliari est l'autorité judiciaire supérieure, des arrêts de laquelle on ne peut appeler au conseil royal suprême de Sardaigne que dans certains cas. Cette udienza est en même temps le tribunal de première instance pour les six sous-intendances de l'intendance-générale de Cagliari. Au-dessons vient le magistrato della reale governazione siégeant à Sassari comme tribunal de première instance pour les quatre autres sous-intendances de l'île. Enfin Il y a vingt-six juges royaux, agissant comme les giudici di mandamento.

Indépendamment de ces divers tribunaux, il existe encore, tant sur la terre-ferme que dans l'île, des tribunaux de commerce, des tribunaux d'amirauté pour la marine, un conseil de guerre (Udidoriato generals di guerra) par division militaire, et une delegazione apostolica à Turin, pour toutes les contestations en matière ecclésiastique,

On peut évaluer le revenu de la Sardaigne à 64.850.000 fr., la dépense à 07,450,000 fr., et la dette publique à 130 millions,

#### ETAT MILITAIRE.

#### L'ARMÉE.

Avant la réunion du Piémont à la France, l'armée piémoutaise, sans les gardes-du-corps, les vétérans ni les troupes de police , était d'un régiment allemand , de douze régiments

déjà forte de 30,000 hommes, et la marine pouvait armer une flotte de 30 voiles.

L'infanterie se composait alors de dix régiments nationaux, de trois régiments suisses, provinciaux, d'un bataillon de marine; la de compagnies d'ouvriers et de pontonniers, cavalerie, de trois régiments de cuirassiers, de six régiments de dragons et d'un ré-l'armée sarde en 1831, elle est composée ac giment de chevau - légers ; l'artillerie , de deux régiments et d'un nombre proportionné

D'après la nouvelle organisation donnée à l'armée sarde en 1831, elle est composée ac-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PIED DI                                | E PAIX.                  | PIED DE GUERRE                         |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|--|
| ARMES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OFFICIERS<br>SUBMITURE<br>ET SOLDATS   | CHEVAUX<br>ds<br>service | OFFICIERS<br>SUMMITTEES<br>ET SOLBATS  | de<br>service       |  |
| II. État-major-général et état-major des places.<br>Etat-major de quartier maltre-général.                                                                                                                                                                                                                                      | 203<br>48                              |                          | 203<br>48                              |                     |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 951                                    |                          | 951                                    |                     |  |
| II. Malson militaire du roi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                          |                                        |                     |  |
| 1 comp. de gardes-du-corps à pied                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75<br>124                              |                          | 75<br>124                              |                     |  |
| · TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 199                                    |                          | 199                                    |                     |  |
| 111. Infanterie.  1 régide granaders de 3 batil. de campagne et 4 bat. de dé- 1 rég. de classeurs de 3 bat. afan. de ligne. (1 bat. de chasseurs fanse. (2 bat. de chasseurs fanse. (3 bat. de chasseurs fanse. (4 bat. de chasseurs fanse. (5 bat. de chasseurs fanse. (6 bat. de chasseurs fanse. (7 bat. de chasseurs fanse. | 1413<br>1519<br>20736<br>1324<br>24992 |                          | 4289<br>1519<br>55080<br>1324<br>62212 |                     |  |
| IV. Cavalerie.  6 rég. de ligne de 6 ese, plus 1 ese, de dépôt en temps de guerre.  1 rég. de ebevau-légers sardes, à 4 esc.  Tórat.                                                                                                                                                                                            | 4800<br>420                            | 3858<br>332<br>4190      | 6090                                   | 4998<br>332<br>5380 |  |
| V. Artillerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | 4130                     | 0310                                   | 3330                |  |
| Etal-ma'or dn matériel et du personnel.<br>4 brigades de campagne avec 13 compagnies.<br>2 brig. de place avec 13 compagnies.<br>3 brig. d'ouvriers avec 4 compagnies.                                                                                                                                                          | 102<br>1280<br>1128<br>561             | 32<br>476<br>40          | 102<br>2808<br>2376<br>661             | 32<br>2432<br>140   |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3071                                   | 548                      | 5947                                   | 2604                |  |
| A reporter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33733                                  | 4738                     | 75119                                  | 7964                |  |

|                                  | PIED D                                   | E PAIX. | PIED DE GUERRE                           |      |  |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------|------------------------------------------|------|--|
| ARMES.                           | OFFICIERS<br>SCOR-O SCHOOL<br>ET BOLDATE | de      | OFFICIERS<br>SIGN-OFFICERS<br>ET SOLDATS | de   |  |
| VI. Génie.                       | 33733                                    | 4638    | 75119                                    | 7934 |  |
| Etat-major                       | 65<br>620                                |         | 65<br>918                                |      |  |
| TOTAL.                           | 685                                      |         | 983                                      |      |  |
| Vil. Equipages militaires.       |                                          |         |                                          |      |  |
| Etat-major et 9 divisions        | . 203                                    | 240     | 609                                      | 720  |  |
| VIII. Vétérans,                  |                                          |         |                                          |      |  |
| 2 bat. à 6 compagnies            | 1400                                     |         | 1400                                     |      |  |
| 1 section de canonniers-vétérans | . 200                                    |         | 200                                      |      |  |
| t section de sapeurs-vétérans    | . 95                                     |         | 95                                       |      |  |
| TOTAL.                           | 2275                                     |         | 2275                                     | 1    |  |
| IX. Carabiniers royaux           |                                          |         |                                          |      |  |
| 8 divisións.                     | . 9900                                   | 3       | 2200                                     | 693  |  |
| SOMME TOTALE.                    | 39096                                    | 5671    | 70186                                    | 9347 |  |

Les congés accordés aux hommes de troupe réduisent de presque un quart l'état fixé par les réglements, de sorte qu'on peut admettre qu'il y a 30,000 hommes environ sous les drapeaux, dont 3,000 en Sardaigne. Quarante Jours suffisent, dit-on, pour porter l'armée du pied de paix au pied de guerre.

#### Observations.

I. Le grand état-major comprend : 1 maréchal, 5 généraux, 13 lieutenants-généraux et 43 majors-généraux. Un général et 7 lieutenants-généraux commandent les 8 divisions militaires; 13 majors-généraux sont employés dans la cavalerie et l'infanterie, et 2 dans les écoles; 1 major-général est inspecteur des carabiniers. Les autres sont auprès de la personne du roi, à la cour, dans la garde, ou en disponibilité.

L'étal-major des 66 places-fortes du royaume est composé de 3 majors-généraux, de 98 of- néral.

fleiers d'état-major, et de 40 officiers supérieurs.

L'état-major de quartier-maître-général comprend, outre le chef, 4 major-général, 6 officiers d'état-major, 16 capitaines, 11 lieutenants, en tout, 35 officiers; plus, 9 dessinateurs, 1 officier-payeur et 3 fourriers. Chaque division de l'armée a un capitaine. Le corps est augmenté, en temps de guerre, selon les besoins du service, et on forme alors une compagnie de guides à pied et à cheval, tirés de l'élite de l'armée,

II. La compagnie des gardes-du-corps est formée de sous-lieutenants, tirés de l'armée après quinze ans, au moins, de service comme sous-officiers. Les grades sont occupés par des officiers d'état-major.

Les gardes du palais, ou gardes de la porte, se composent de sergents, et se recrutent parmi l'élite des sous-officiers et des soldats de l'armée. Le capitaine a le grade de major-gé-

Ces deux corps ferment la première bri-if quel on les dresse à part, en leur faisant passer gade d'infanterie,

III. L'état-major du régiment de grenadiers compte, sur le pied de paix, 19 officiers snpérieurs et autres (porte-drapeau, officiers de masse, chirurgiens, chapelains, etc), 19 sousofficiers, 5 ouvriers d'art, 38 musiciens, charpentiers, etc.; total, 81 hommes.

Chaque compagnie est de 3 officiers, 12 sous-officiers, 2 tambours et 52 soldats, Le bataillon de dépôt n'est que de 90 hommes. Sur le pied de guerre, l'état-major-est porté à 89 hommes, et chaque compagnie a 16 sousofficiers et 152 soldats.

Le régiment de chasseurs, dont l'état-major et 2 bataillons sont toujours en Sardaigne, a un état-major de 18 officiers, 18 sous-officiers, 37 musiciens, ouvriers, etc.; total, 73 hommes. La compagnie a 3 officiers, 12 sousofficiers, 2 clairons et 70 soldats; total, 67 hommes. Le bataillon de réserve a 20 soldats de meins par compagnie.

L'infanterie de ligne est formée en 9 brigades de 2 régiments chaeune, portant le nom de la province à laquelle elles appartiennent. Chaque régiment est de 3 bataillons, dont un de dépôt en temps de paix. Le bataillon a 6 compagnies dent 1 de grenadiers et 1 de chasseurs dans les bataillons de guerre, et 1 de veitigeurs dans le bataillon de dépôt. Quand 2 hrigades se réunissent, les voltigeurs forment un bataillon léger de 4 compagnies, et les grenadiers anssi un bataillon.

L'état-major d'un régiment de ligne est de 17 efficiers, 18 sous-officiers, 37 musiciens, etc., total 72 hommes. Les compagnies ont chacune 3 efficiers, 19 sous-officiers, 3 tamhours et fifres et 50 soldats, dont 30 toujours présents et 20 en congé temporaire; total, 68 hommes. Les compagnies de dépôt n'ont que 6 soldats présents.

Sur le pied de guerre, chaque compagnie est augmentée de 6 sous-officiers et de 100 soldats, ce qui porte le régiment, y compris l'état-major, à 3,060 hommes. Le bataillon de chasseurs francs a 1 com-

pagnie d'élite, 6 compagnies ordinaires et 2 compagnies de discipline. Ces dernières reçoivent les hommes incorrigibles des régiments, où ils ne peuvent retourner qu'après s'être fait admettre, par nne conduite meilleure, dans la compagnie d'élite. Les officiers et les sous-officiers de ce bataillon sont les hommes les plus éprouvés de l'armée, L'étatmajor se compose de 19 hommes; chaque compagnie, de 3 officiers, 12 sous-officiers, 3 musiciens et 127 soldats.

Une création nouvelle est celle de deux compagnies de tirailleurs (bersaglieri), armés spècialement pour le service de tirailleurs, au- d'artillerie en Sardaigne, et forment avec ta

dans les montagnes une partie de l'année. IV. La cavalerie de ligne forme 3 brigades L'état-major d'un régiment se compose de 12 officiers, 10 sous-officiers (écuyers, vétérinaires, etc.), 10 onvriers (maréchaux, selliers, tailleurs, cordonniers, harhiers), en tout, 32

hommes.

Chaque escadron a 5 officiers, 24 sous-officiers et brigadiers, 2 trompettes, 1 maréchal, 1 sellier, 74 cavaliers montés et 21 non montés: total, 105 hommes montés et 23 non montés. Sur le pied de guerre, il est de 150 hommes. -Le régiment de chevau-légers est toujours en garnison dans l'Ile, où il fait le service de gendarmerie. Il se compose d'un état-major de 20 officiers et sous-officiers, et de 4 escadrons de 100 officiers, sous-officiers et cavaliers. Le régiment entier a 420 bommés et 332 chevaux. La remonte de la cavalerie de ligne se tire, sauf quelques chevaux fournis par les haras de Veneria, de Chivasso et d'Ivrée, du Holstein, du Hanovre et du Meklembourg : les cheveu-légers sont montés sur chevaux sardes.

A la tête de l'artillerie est un général avec le titre de grand-maître, et un major-général, avec les fontions de directeur du matériel et de l'écele d'application. Les fonderies , les ateliers de construction, les mauufactures d'armes, les poudreries, les raffineries, les arsenaux empleient 38 officiers. L'état-major se compose de 1 major-général, 26 officiers supérieurs et autres, 37 chirurgiens, vétérinaires, professeurs, trompettes, sous-officiers, etc.; ensemble, 64 hommes avec 19 chevaux et 20

A Turin, il existe, sous la présidence du grand-maître, nn conseil d'artillerie qui examine tontes les inventious et les perfectionne-

ments concernant cette arme.

Les 8 brigades d'artillerie ferment 28 compagnies, savoir :

4 brigades de campagne, de 3 compagnies on batteries commandées par un major. Une de ces brigades se compose de 2 batteries à cheval et d'une batterie de bataille à pied; denx autres brigades, de 3 batteries de bataille : la quatrione, enfin, d'nne batterie de bataille et de 2 hatteries de position. 2 brigades de place, chacune de 6 compa-

gnies, et commandées par un lieutenant-co-

2 brigades d'ouvriers d'artillerie, commandées chacune par un major. Elles se composent de 2 compagnies, dont une demeure en garnison permanente en Sardaigne, d'une compagnie de pontonniers et d'une compagnie d'artificiers. Deux compagnies détachées des hrigades de place fout tour à tour le service compagnie d'ouvriers qui s'y trouve, la brigade de Sardaigne. Deux compagnies sont alternativement instruites, à Génes, au service des

batteries de montagne.

The batterie à civend ou de babille e compose de 6 canons 6 s. et de 20 daniers de modéle anaiss. Une batterie de position se compose de 6 canons de 12, système Gribearul. Claciume de s 4 batterie de montre de 12, service de 12 daniers de 1

Une batterie ou compagnie à cheval compte, y compris l'attelage de toutes les voitures, pièces, caissons, etc..

Le pied de paix. 180 hommes, 184 chev. Le pied de guerre, 240 — 276 —

Une batterie de bataille.
Pied de paix. 168 hommes, 118 chevaux.
Pied de guerre, 236 — 194 —

Une batterie de position.
Pied de paix. 168 hommes, 106 chevaux.

Picd de guerre. 220 — 146 — Les canons de 8 et les obusiers de batteries à eheval sont attelés de 6 chevaux; ceux des

batteries de batsille, de 4 chevaux; les canons de 12 des batteries de position, de 6 chevaux; les eaissons à munitions, les affitis de réserve et les fourgons de bagares, de 5 chevaux; les forges de campagne et les prolonges, de 6 chevaux.

Chaque compagnie de place est forte, au

complet de guerre, de 198 hommes, dont 170 canonniers.

La compagnie d'onvriers de la terre-forme

est forte de 175 hommes, dont 150 ouvriers de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classe.

Celle de Sardaigne a 76 hommes, dont 31 ouvriers et 24 artificiers. La compagnie de pontonniers est forte, an

complet de guerre, de 250 hommes, dont 4 officiers, 22 sous-officiers, 5 trompettes, etc., et 219 pontonniers et conducteurs.

La compagnie d'arlificiers est forte de 160 hommes, dont 135 artificiers de 1<sup>re</sup>, 2º et 3º classe.

Les deux principaux arsenaux de la terreferme sont ceux de Turin et de Géner, Dans le premier existe une salle d'armes de 100,000 fusita anciens et nonveaux, de 2.000 carabimes et 2.000 sabres. En outre, une quantilé considérable d'armes est tenue en réserve dans les citadelles de Turin, d'Alexandire et de Génes. La manufacture d'ar-

mes de Turin peut fourrir 1,000 fusils por senaine; la fonderie de canone sei excellente; les mines de Corgine et de Traverselle dans la province d'ivrée, fournissent le minerai an hauts-fourneaux de la vallée de Locana et de l'Orco, ou se touvent de vastes fortst. Les grandes poudreries se trouvent à Turin et à Genes pasis is doit être établi, en outre, une pondretie royale dans chaque placeforte.

VI. Létat-major du corps du génie se compose, outre le chef, d'un major-général et de 38 o Giriers. Le chef préside le conscii-général 80 o Giriers. Le chef préside le conscii-général du génie, dont le siége est à Turin, et qui comprand 1 général et 2 eolonels; deux officiers d'état-mojor sont employés anx archiciers d'état-mojor sont employés anx archives, un autre est commandant du bataillon de sapeurs-mineurs. Le reste des officiers est employé, soit dans les places-fortes, soit aux constructions nouvelles.

Le batalllon de sapeurs-mineurs se compose de 1 compagnies de sapeurs et de 2 compagnies d'ouvriers du génie. L'état-major est de 8 officires, etc., en trupp de paix, et de 18 en temps de guerre. La compagnie est de 102 hommes sur le pied de paix, et de sur le pied de guerre, dont 130 sapeurs ou sur le pied de guerre, dont 130 sapeurs ou

ouvriers de 4re et de 2º classe. VII. Les équipages militaires se composent

de la voiture à quatre chevaux, de 3 voitures de réserve de 40 en chema de selle. Une dirision se compose de 3 exclions de 8 voitures; une section se sulhoirse en 12 trains de 8 voitures. L'étal-major est de 3 officiers et 8 sous-officiers, 17 sous-officiers, 17 larigaders, de 3 officiers et 10 sous-officiers, 17 larigaders, 17 larigaders, 18 partier, on augmente en corps selon les hessins. Six divisions sufficient pour toute l'auraire en corps selon les hessins.

VIII. Les vééérans sont distribués par compagnies dans les différentes divisions militaires. Les deux batullors ont charen 6 compagnies 400 hommes, les batuillors ont charen 6 compagnies 400 hommes, les batuillors invalides, composé de 4 centuries et d'une compagnie armée, se trouve dans la maison des invalides à Asil. La centurie ne dépasse pas 100 hommes, mais peut être élevée à 130, En Sardaigne, il y aussi nne compagnie d'invalides de 150 hommes.

Les canonniers-vétérans, au maximum de 900 sous-officiers et canonniers, et les sapeurs-vétérans, au maximum de 25 hommes, sont employés dans les bureaux de l'artillerie et du génie, ou au service de garnison dans les petites places.

IX. Le corps des carabiniers royanx est chargé du soin de la sáreté publique. Il a, pour chef, un général, et est distribué, sur la terre-ferme et dans l'île, en 373 stations. La réserve de l'armète est formée, par la nittre qui, juqué, ce jour, n'est ni armée, ni pourvue d'un nombre suffissant d'officiers. La di ordione la formation, dans chaque sourcier de la commanda de la commanda de la disconsissant de la commanda de la commanda de d'houmes qui auroni passé, sous les direpoiss, ci qui resteront encore disponibles pendant insta attres andres. Ou estime le mantissant de la commanda de la commanda de la commanda de mes, viestiste à la garde des places-fortes, au exreise intérieur et annis il rempli les vides

dans les rangs de l'armée active.

La Sirdaigne possède également une millee, forte autrefeis de 23,500 hommes en temps de querre, et el el,6400 hommes en temps de pais. Réorranisée sur un nouveau plau, cette milice est diviée en douze basillons, dont chècen se compose de 3/5 d'infanterie et de manderment de deux capitaines feories au et outre, deux capitaines feories de 10,610, de 0,900 hommes, dont 1,520 d'infanterie et de deux capitaines feories au et ofrié, dit-on, de 0,900 hommes, dont 1,520 dans l'uil de céguirri, et charge d'unisainen de l'ordre public, Elle p'a si habilitement, sin armement uniformes, chequie homme y pour-amment uniformes, chequie homme y pour-

armement uniformes, chaque homme y pourvoyant lui-méme.

Enfin, il existe un corps de gardes-côtes torrari), fort de 4 à 500 hommes, et chargé

de la garde des tours fortifiées.

A la tête de l'armée se trouve le ministre do la guerre et de la marine; cette dernière est apécialement administrée par un conseil d'a-

mirauté.

Les bureanx sont ceux du ministre, du personnel, du recrutement, de l'infauterie, de la cavalerie, de l'artillerie, de la surveillance, des archives, de l'artillerie de la marie des archives, de bureaux sout, pour la cue proposition de ces bureaux sout, pour la

plupart, civils.

Le ministère de la guerre comprend encore
dans ses attributions le haut-commissariat on
lutendance militaire, avec 1 linendant-gental, 2 sous-intendants et 16 commissaires des
guerres : l'auditoriat-général, l'intendance
générale de l'artillerie et du génie, et la direction de la marine.

A la tête de chacune des huit divisions militaires, se trouve un lieutenani-général comme gouverneur, avec son état-major; il veille non-seutement sur les affaires militaires, mais aussi sur l'administration, en général. Dans chaque sous-iutendance il y a un major-général ou un officier supérieur.

Le capitaine-général de Sardaigne, qui porte ordinairement le titre de vice-roi de l'Île, a auprès de lui un état-major complet pour toutes les branchess de l'administration milliaire. Il estrevêtu de pouvors très-étendus et a sous ses ordres un lieutensni-général, commandant milliaire de l'Île et gonvernel. de Cagliari, les capitalnes-généraux de la milice et le capitaine des torrori.

Sanf les subsistances, toutes les affaires des régiments réposent sur leurs conseils d'administration, qui se trouvent avec le bataitlon de dépôt, et pourvoient à l'habillement et à l'armement. Le système de masses, appliqué à ces ob-

Jets, s'étend jusqu'aux infirmeries et hôpitaux.
L'administration sanitaire est entre les
mains d'un conseil de sauté. Chaque division
militaire posséde un hôpital militaire, et chaque

régiment a son hôpital particulier.

La justice militaire est cendure, pour les consortificres et soluta, et pour les finites parentement militaires, par un conneil composé d'officiers du régiment. Jana certain cea, la connaissance appartient à un tribunal mixte yant, oatre les membres militaires, quatre cénateurs pour assesseurs. Les officiers sont puite par l'auditoria di visionante et subil deux principal de la contra del la co

L'armée se recrule, soit par les enrôlemens à prime, soit par la levée des jennes gens de vingtans révolus. Le remplacement est permis.

Le contingent annuel se divise en deux classes: Les soldats permanents, appetes Ordinanza, qui servent pendant 8 ans constitute et au menuel completement librées, et les Provinciali, qui sont obligés an service militaire pendant to ans, mais se out appetés que temporairement sous les direpeux. Les temporairement sous les direpeux. Les temporairement sous les direpeux. Les temporairements de la direpeux. Les temporairements de la direpeux. Les temporairements de la direction de la constitute de la direction de la constitute de l

Les Previncació fon partie de l'armée perdante a generier sanées, et de la réserve pendient les mêtes aist nières; mais, pendien d'appeau, qui pendient l'é moir, pour d'ere dersées au errarier su bond de ce temps on le canore de registration de sont de ce temps on le camont de réplandre au premier appel. Le b mis primetre écausées sur cellui de basilion previncial de leur district. Pour les Provinciario de faitlières, le service, comme tels, ce disea de faitlières, le service, ce de faitlières, le service, ce disea de

encore inscrits pendant à ans dans la réceve.
Chaque régiuent d'infanterie a son district
de recrutement. Les grenofiers de la garde, les
carabiniers, la cavalerie, l'artillèrie et le génie, se recrutent dans foutes les provinces.
L'Ille de Sardaigne est excéptée de ce système
de recrutement. Le régiment de chasseurs de
la garde se recrute de volontaires, \( \).

Les établissements d'instruction militaire de la Sardaigne sont :

1º L'Académie royale militaire de Turin pour 200 élèves catholiques, presque tous nobles, entre 8 et 12 ans; il y a 75 bourses données à des orphelins d'officiers de mérite ou à des fils de fonctionnaires eivils sans fortune. Un général est directeur de cette institution, qui a 25 professeurs civils et militaires et des officiers-surveitlants, nommés par le roi lui-même. Les élèves forment 3 brigades armées comme l'infanterie. A 18 ou 20 ans, les jeunes gens, après avoir subi un examen, entrent dans l'armée comme sous-lieutenants : ceux qui se destinent à l'état-major, suivent encore pendant un an un cours spécial d'application.

2º La maison d'éducation militaire de Racconigi est destinée aux fils des employés civils et militaires pauvres, de tout grade, L'établissement recoit 250 garcons de 8 à 10 ans. dont too sont élevés aux frais de l'état; 50 paient les deux tiers, et 400 la moitié de la pension dont le total est de 360 lire (360 fr.). Outre ce nombre d'élèves boursiers, la maison en reçolt un nombre indéterminé de payants. Chaque corps a droit à un certain nombre de places dans cette Institution; caux qui y ont été élevés, sont obligés à un service de 16 ans; ils entrent dans les régiments à 16 à 18 ans, comme simples soldats, et passent sous-officiers au bout d'une année de service.

3º L'école royals d'équitation de Veneriareale, près Turin, est destinée à répandre dans tous les corps de l'armée une méthode uniforme d'équitation. Chaque régiment de cavalerie y envoie un nombre déterminé d'offielers et de sous-officiers, qui, au bont de 2 ans, retonment à leur corps pour y servir d'instructeurs. Une école vétérinaire est annexée à cette institution.

4º Les écoles d'artillerie pour les officiers et sous-officiers de cette arme; on y enseigne toutes les branches qui rentrent dans le domaine de l'artillerie. Pour les artificiers, il existe une école spéciale, avec 3 classes.

LA MARINE' .

La flotte sarde se compose de 3 frégates, 3 corvettes, 6 bricks, goëlettes et avisos, 2 bateaux à vapeur et 12 chaloupes canonnières; t brick de 24 canons et 2 chalonpes canonnières (coridores montés par 15 hommes avec 1 pièce de canon) sont ordinairement chargés de la police des côtes autour de l'Ile. Le siège du conseil d'amirauté et du commandementsupérieur de la marine est à Gênes : l'administration se compose de 1 intendant-général, 1 commissaire de la marine et plusients commis, employés au matériel, au personnel des bâtiments ou dans les arrondissements maritimes. Ceux-ci sont au nombre de trois : ceux de Génes et de Villefranche (Villafranca) snr la terre-ferme, et celui de l'Ile. Plus de 20,000 bommes du littoral sont inscrits sur les matricules de la marine, comme soldats de marine, et appelés selon les besoins du service.

Les chantiers de construction sont à Génes et à Villefranche. Génes possède une Ecole royale de Marine, Villefranche, une école de navigation.

L'état-major de la marine se compose d'un

amiral, 1 chef d'état-major de la flotte . 2 contre-amiranx, 3 capitaines de frégate, 1 directeur du matériel, 3 commandants d'arrondissement maritime, 8 lieutenauts de vaisseau, 12 lieutenants de frégate et 19 enseignes de vaisseau. Le corps du génie maritime compte 1 colonel et 2 ingénieurs-construeteurs.

Le corps des matelots (regie navi) forme un régiment de 6 compagnies commandé par des officiers de marine ; il est fort de 807 h. L'infanterie de marine se compose de 6 compagnies, formant un bataillon de 715 bommes, dont t8 officiers, 66 sous-officiers, 18 musi-

ciens et 600 soldats , sans l'état-major, L'artillerie de marine forme 2 compagnies de 4 officiers, 15 sous-officiers, 2 tambours et 80 canonniers: total 205 hommes, Chaque sous-officier ou soldat doit être forgeron, ou charron, ou menuisier, ou tourneur.

## TOPOGRAPHIE.

ficie de 72,016 kilom, carrés, renferme une population de 4,460,000 ames (en 1823, 4,116,203), dont 500,000 dans les lles de

# PRINCIPAUTÉ DE PIÉMONT.

5 intendances-générales et 22 sous-intendances: 2,342,517 habitants en 1823; 42 villes 192 bourgs 4670 villages.

Le royaume de Sardaigne, sur une super- ( Sardaigne et de Capraja. Cette population est disséminée dans 95 villes, 265 bourgs et 3441 villages.

#### I. Intendance-générale de Turin.

5 sous-intendances; 764,552 habitants, en 1623.

Tunin (Torino), an confluent de la Dora-Riparia et du Pô, qu'on passe l'un et l'autre par de beaux ponts de pierre; 129,500 habitants. Capitale du royaume et résidence du roi. La citadelle (nn pentagone régulier bastionné) est le seul reste des anciennes fortifications de la place. Turin possède nne fonderie de canons, un atelier d'artillerie, un grand arsenal, une manufacture d'armes, une poudrerie et une raffinerie de salpêtre. un laboratoire d'artificiers, une académie militaire, nne université très-fréquentée, une Académie des sciences, une Académie des beaux-arts, et beauconp d'antres établissements scientifiques, un hôtel des monpajes, deux grands bópitaux et de belles casernes. La ville, une des plus belles et des plus florissantes de l'Italie, et une des plus réguliérement bâties de toute l'Europe, possède de belles rues, larges et bien alignées, de grandes places et des promenades spacieuses et agréables. Turin est aussi le siège du sénat de Piémont, cour suprême de justice pour les intendances-générales de Turin, de Cuneo, d'Alexandrie, de Novare, et d'Aoste. On y trouve une grand nombre de manufactures de soieries, de papiers, de drap, etc. (En 1790, siège et prise de la citadelle par les Russes). Dans le voisinage de Turin se trouve le superbe palais de plaisance de Stupinigi; d'autres maisons royales de plaisance se trouvent à Aglis, à Villa - Madame , à Moncalieri , à Rivoli (5,000 hab.) à Valentin, ancien château royal sur le Po, au-dessus de Turin, on a installé

une grande caserne.

Venerio-Reale, non loin de Turin, 3,000
habitants, haras royal; école vétérinaire et
d'équitation; maison royale de plaisance.

Chivasso, non loin du Pô; 7,000 habitants; possède un haras.

Ivrés (Ivrea), sur la Dora-Baltea, 8,000. hab. La ville, entourée de murs, est défendue par un faible fort et par une citadelle;

elle possède un baras. Fenestrelle, sur le Chisone, avec 1,000 habitants; point remarquable par son importance stratégique. Au lieu du fort abandonné de Mutin, sur la rive droite, on en a construit nn nouveau, qui ferme complétement la route de la vallée de Pragellato. Ce fort est commandé par celui de San-Carlo, aitué sur la rive gauche. San-Carlo et les forts de Tredenti et de Valli sont placés aur la crête de rochers presque ipaccessible qui se termine par la position du camp de Catinat. A l'extrémité de cette crête se trouve le fort Sant-Elmo qui, à son tour, commande celui de San-Carlo. Tous ces forts sont liés entre eux par dea murs crénelés et par des galeries.

Suse (Susa), entourée de murailles et de

fours, selon le vieux style, est située au piet du mont Cenis et au confluent de la Cenise (Ginicia) et de la Dora-Riparia.

Exilles, sur la Bora-Riparia, dans le val d'Exilles, ferme la route de Suse à Briançon par le mont Genévre, La place, importante par ses fortifications, a la forme d'un parallelogramme dont les grands côtés regardent

la rivière et la route. 1,000 habitauts. (Le 9 juillet 1747, victoire des Piémontais sur le maréchal Belliste.).

Pinerolo, sur le Chisone; ville de 12,000 babitants, jadis fortifiée. Les onyrages ont été

rasés après la paix de 1796.

Chisri, vilte industricuse et commerçante,
bâtle sur le revers d'une colline, 10,000 ba-

bâtie sur le revers d'une colline, 10,000 babilnits.

Carmagnola. Grandes manufactures de soieries.

#### II. Intendance-générale de Cunes.

#### 4 sous-intendances; 521,631 babitants.

CUNEO (CONT), au confluent du Gesso et de la Stura; 17,000 habitants. Les ancicunes for tifications, très importantes, onl été rasées.

(Assiégée en 1744 et 1799.)

Mondort, ville fortifiée sur l'Ellero; 20,000 bailenn's; fabriques importantes de draps, de toiles de coton et de papier. (Le 22 avril 1796, défaite des Piémontais par les Français.)

Ceva, sur le Tanaro, avec quelques ouvrages.

Bra, non loin de la Stura; 11,000 habit.

Racconigi., 14,000 habitants. Cette ville, i- située dans une plaine très fertile, possède une école militaire. Cherasso, au confluent de la Stura et du

Tanaro; fabriques de soieries; 12,000 habit. Saluces (Saluzzo), à peu de distance du Pô; 12,000 habitants. Grande maison centrale de détention.

Fossano, sur la Stura; 15,000 habitants; fabriques de soie et tanneries. (Le 4 novembre 1790, victoire des Autrichiens sur les Français.)

Demonte, spr la Stura, avec une faible citadelle; 6,000 babitants. Vinadio, sur la Stura; on en fait en ce

moment nne place-forte pour fermer le chemin de Coni à Barcelonette, par la vallée de la Sura et le Col d'Argentières. Sarialismo, sur la Magra, avec des fabriques

de draps, de tolles et de soie (Le 4 et 5 novembre 1799, victoire des Autriebiens sur les Français).

Montenolte, sur l'Erro; (défaite des Autri-

chiens par les Français sons Bonaparlo, le 12 avril 1796). Cossgréa, (Le 13 avril 1796, défaite des Au-

trichiens par Bonaparte.)

Dego, sur la Bormida. (Le 15 avril 1796,

Dego, sur la Bormida. (Le 15 avril 17 défaite des Autricbiens par Bonaparte.)

#### III. Intendance-générale d'Alexandrie.

# 6 sons-intendances, 547,662 babilants.

ALEXANDRIE, sur le Tanaro, qui y recoit, an milieu d'une vaste plaine marécageuse, la Bormida: 35,000 habitants: sur la rive gauche du Taparo est située une forte citadelle. jointe à la ville par un pont de pierre, défendu par un onvrage à corne. La citadelle forme un hexagone allongé, à fronts bastionnés; ello est armée de 300 pièces de canon et renferme une garnison de prés de 6,000 hommes; l'bôpital, les casernes et les autres bâtiments militaires sont à l'épreuve de la bombe. Les ouvrages construits par les Français avaient fait d'Atexandrie une des places les plus fortes de l'Europe ; mais les Autrichiens les ont démolis en 1814. Alexandrie a deux folres et fait un assez grand commerce.

Marengo, à peu de distance d'Alexandrie sur la Bormida, 2,000 habitants. (Le 16 mai 1799 combat entre les Français et les tronpes austro-russes; le 14 juin 1800, grande victoire de Bonaparte sur les Autrichiens.) Tortone (Tortona), sur la Scrivis; 10,000

habitants. Entourée de murs avec un châteaufort, qui commande la ville et la route de Plaisance à Alexandrie. (Assiégée en 1799.) Acqui, petite ville entourée de murs sur la

Acqui, petite ville entourée de murs sur la Bormida; 7,000 habitants. Atti, près du Tanaro; 20,000 habitants; maison d'invalidés.

Casale, sur le Pó, ancienne capitale du Montferrat, avait autrefols d'importantes fortifications, rasées en 1795.

Voghera, sur la Staffora; 11,000 babitants.
Costeggio. (Le9 jain 1800, défaite des Au-

trichiens par les Français.)

IV. Intendance-générale de

# Novare.

0 sous-intendances; 437,576 habitants.

NOVARE (NOVARA), sur l'Agogna, ville assez jolie et industrieuse, avec une enceinte bostionnée, une grande citadelle et un vaste bôpital.

Vigevano, près du Tessin; 12.000 babilants; fabriques de soie et savonneries. Mortaro, dans la Lomelline, fait en grand la culture du riz; 4,000 babitants.

Verceil (Verceili), sur la Sesia; caserne de cavalerie; 15,000 habitants.

Arona, sur le Lac Majeur; ville commor-

Arona, sur le Lac Majeur; ville commorcante qui possède un port et des chantiers sur le lac; popul. 5,000 ames. Dans le voisinage se trouvent les lles Borromées; et à quelques kilomètres de la ville commence la belle route du Similou.

Domo-d'Ossola, sur la route du Simplon, fait un grand commerce de transit; 1,000 ha-

fait un grand commerce de transit; 1,000 habitants.

Varallo, 3,000 habitants, an confluent du Mastellone et de la Sezia.

### V. Intendance-générale d'Aoste.

#### 1 sous-intendance; 71,906 habitants.

Aoste, au confluent de la Dora-Baltea et du Banteggio, dans le val d'Aoste.

Le fori de Bard, sur la Dora-Baltea, bravenient défendu par les Autrichiens en mal 1800. Plus tard, on le fit sauter. Aujourd'bui, restauré et remis à neuf, il ferme la route du val d'Aoste par le petit et le grand Saint-Bernard.

Gressan, petit bourg, avec d'abondantes mines de fer. DUCHE DE SAVOIE.

# VI. Intendance-générale de

Savole.

8 sous-intendances; 19 villes, 36 bourgs,

594 villages; 301,165 habitants (en 1823).
Cnamérav, sur la Laisse et l'Albane, avec
un château, nue caserne pour 4,000 bommes,
un hôpital , plusieurs fabriques et quelques
institutions scientifiques. Cette ville est le
siège du sénat de Savoie. Popul. 12,000 ames.
(Conquise en 1792, avec le duché, par les trou-

pes de la République Française.)
Les Echeller, défilé sur le Guier et la route de Chambéry à Lyon; pour le passage du chemin on a creusé la montagne sur une langueur de 300 mètres et une hauteur de 8 mètres. Ce travail, entrepris par les Français, a été achevé par le convernement actuel.

Annecy, sur le lac du même nom; 6,500 hab.; grandes foires et filatures de coton; dans le voisinage il v a des mines de fer.

Bonneville, au confluent de la Bonne et de l'Arve; 1,000 hab. Chef-lieu du Fancigny. Thonon, à l'embouchure de la Drance

Thouan, à l'embouchure de la Drance dans le lac Léman; 4,000 bab. Chef-lieu du Chablais. Chamouny, village situé au pied du Mont-Blanc, dans la haute vallée du même nom, longue de 4 à 5 lieucs, et communiquant avec le Valais par un chemin qui traverse le cot de Balme

Conflans, sur l'embouebnre du Doron et de l'Arty dans l'isère, vis-à-vis d'Hôpital, possède unc fonderie royale pour les mines d'argent et de plomb de Pesay et de Macot, sitnèes dans le voisinage. Pop., 2,000 ames.

Montmeillan, sur l'Isère, qu'on y passe sur un pont, dominé par les bauteurs de Chavanne, touclèse à la route de Chambéry ou de Grenoble par le Mont-Cenis; était autrefois trés-bien fortifié. Pop., 2, 900 hab. (En Isère), toucle et les Autrichiens et les Français.) Montéers et l'Isère des la Teneral de l'Autrichiens et les Français.

Mouliers, sur l'Isére, dans la Tarantaise, 8.000 hab. Un chemin conduit de Mouliers à Aoste, par le Petit-Saint-Bernard; la ville possède une école de minéralogie. Pop., 2.000 ames.

Lessellon, surl'Arc, petite place récemment fortifiée pour fermet avoite du Mont-Cenis, est située entre Modane et Lanslebourg, au centre de la Maurienne, et à étages de casemates. Un ouvrage casematé est placé sur la route même; denn autres ouvrages casemats et presque inabordables, situés sur le prolongement du rocher de Lessellion, empéchent de tourner la position, et servent de réduits pour les troupes de la Tarentaise.

Au Mont-Cenis, il y a, a coldé de l'hospiec, une caerche d'inflanterie pour 2.00 hommes et une caserne de cavalerie pour 2.00 hommes et cheraux, caloureis sottes deux d'un mur créndé de s'métres de hasteur, et de 85 cenmitters d'épaiseur, flanqué de deux tours carematées, à 300 mètres environ de l'bospiec, au col de Chat, se treuve un ouvrage délaché, pour 50 hommes et quedques louloug des acertaines.

## COMTÉ DE NICE.

## VII. Intendance générale de Nice.

3 sous-intendances; 6 villes, 16 bonrgs, 160 villages; 197,738 bab.

NICE (Nizza), à l'embonchure du Pagione, aven up etit port défendu par à batteries de côte, a, en outre, une citadelle ruinée, et le ort Montalban qui commande le port. La ville est entourée de collincs couvertes de bastides, ou maisons de campagne. Pop. 26,000 ames. (Prise par les Français en 1744 et en 1792.)

Villefranche (Villafranca), petite ville de

3,000 ames, toul près de Nice, possède une recitadelle formant un carré bastionné, qui défend le port et une magnitique rade, Ville-franche, station des galeres du roi, a un chantier de construction, une école de navigation et un arsenal.

Ventimille (Ventimiglia), sur la route de Génes à Nice, avec 5,000 bab., et un bean fort nouvellement construit.

San-Remo, avec un mauvais fort et 11.000 bab., et Oneille (Oneglia), avec 5,000 bab., ont de petits ports et font un commerce assez

ont de petits ports et font un commerce assez actif.

Saorgio, sur la Roja, et sur la route du col

de Tende, est proposée pour la fortification.

DUCHÉ DE GÊNES.

703 villages, 584,733 hab.

## VIII. Intendance-générale de

# Gènes. 7 sous-intendances, 19 villes, 26 bourgs.

Gènes (Genova), grande et belle ville sur la Méditerranée, une des plus fortes places de guerre de l'Europe, entourée d'une double enceinte du côté de la terre. L'enceinte extérieure borde les hanteurs qui dominent la ville, et a 60 bastions; l'enecinte intérieure, qui a 40 bastions, peut être considérée comme la citadelle de la première. Le fort Sperone. placé près de l'enceinte extérieure, est la elé du camp retranché; aussi en a-t-on considérablement augmenté les ouvrages depuis quelques années, ainsi que ceux des forts Due-Fratelli, Pelio et Diamante, situés en debors, sur une crête de rochers escarpés. Entre les forts Diamante et Sperone, est situé celui de Begado. Sur les hauteurs, à l'est, au-delà du Bisagno, ont été construits les forts et les tours de Quezzi, de Richelieu, de Monterati, delle Croce et de S. Tecla, aux points d'où l'on pourrait battre la ville. Environ 300 bouches-à feu garnissent les remparts de cette puissante forteresse, qui possède un grand arsenal, un atelier de construction, une fonderie de canons, une manufacture d'armes, une poudrerie, trois grands bópitaux, un arsenal de marine, un chantier de construction, une école royale de marine et une école de pavigation. Génes est le siège du conscil d'amirauté, d'un archevéché, d'un sénat judiciaire et d'un tribunal d'appel; il y existe me université, une banque, une académie des beaux arts, un institut de sourds-muets, plusieurs autres établissements scientifiques ou d'instruction, et un établissement principal de quarantaine. De grandes manufactures de velours, de soieries, de tabae et autres, y sont en pleine activité. Enfin,

il y a un port-franc, où se fait remarquer na

grand mourement commercial. Genes est aujourd'bui la première ville de commerce de l'Italie, Sa, population, qui n'était quo de 76,978 ames, selon le recensement de 1822, s'est éterée aujourd'hui à plus de 115,000 ames. (Prise par les Autrichiens en 4716; assiègée en vain en 1747; prise encore par les Autrichiens le 4 juillet 1800, après une admitable défense de Masséna.

mirable défense de Masséna.)

Voltri, sur la côte. Grande fabrication de
draps, et 7,000 habitants (combats entre les
Autrichiens et les Français en 1796 et 1800).

Sarone (Sarona), entourée de murs, avec 12,000 habitants, des fabriques de drapa, des forçes d'ancres, un maurais port et une forte citadelle qui, conjointement avec les forus San-Stephano et San-Loreno, d'étend la rade de l'ada. Le front septentrional commande la ville, et au noyau de le istadelle, qui est casematé, s'appuie une grande caserne. Savone posséde une écot de navigation,

Finale, avec un château-fort, un port et 3,000 hahitants,

Loano, sur la côte. (défaite des Autrichiens par les Français, le 23 novembre 1795).

Albenga, 4,000 babitants, à l'embouehure de l'Aroscia.

Millesimo, sur la Bormida (défaite des Antichiens par les Français, le 13 avril 1796.)
Garcí, au confluent du Neiroue et du Lemme. Pour protéger l'ancienne route de la Bocchetta, cette place a été entourée de murs; elle est commandée par le fort de Gari et nn ourrage avancée sur le Moute-Moro. De-puis l'ouverture de la nouvelle route de Génés par la vallée de la Scrivia, Gari est beaucoup

par la valice ur la Sectivia, cutti est peaceup moins important. Population, 1,000 habitants. Noví, au pied des Apennins : 10,000 habitants (défaite des Français par l'armée Austro-Russe, le 15 août 1799.)

Chiavari, avec un petit port, un commerce assez actif et 10,000 habitants.

Sestri-di-Levante, avec nn port et des chantiers de construction.

Speria, ville de 8000 habitants, avec un excelent port militaire, fortifié par les Fracquis, au fond d'un golfe défendu par plusieurs batterics. A l'extrêmité sud-ouest de ce golfe est situé Porlo-Venere, et sur la côte orientale. le fort Santa-Maria, bâti ausommet d'un ro-

Dans le voisiuage de la côte, se trouvent l'île de Palmaria, dans le golfe même de Spetia et l'île de Capraja, placée entre celles d'Elbe et de Corse, Capraja a 1,500 habitants. Sarzana, place-ferte dans la valiée de la Magra; 8,000 habitants.

Bobbio, sur la Trebbia, non loin de la frontière de Parme, possède un rélèbre couvent avec une belle bibliothèque. Pop. 3,000 hab.

#### ILE DE SARDAIGNE.

2 intendances-générales et 10 sous-iulendances; 9 villes, 15 bourgs, 377 villages; 490,050 babilants.

#### IX. Intendance-générale de Cagliari.

CAGLIANI, à l'embouchure de la Mularia, dans le golle de Cagiari, avec un beun port, un établissement de quarantaine, une université, un hôué de monaies, une ponderrie et de riches sulines, est le siège du vice-roi, et du tribunal suprime de l'III. La ville et partagée en quatrier, Carlello, Marino, Estimcient de la companya de la companya de la contrata de la companya de la companya de la contrata de la ville et plusiera fota défendent le port. Pop. 29,000 bab. Oristagni, su le Tyrse, arec un port, une

enecinte de muraliles, de fortes magnaneries, et 5,500 habitants. Julesias, avec une enceinte murée: 10,000

habilauts.

Le fort Carloforte, dans l'Ile de San-Pietro, el le fort de l'Ile de Sant-Antioco.

X. Intendance-générale de Sassart, Sassart, à 3 lieues de la mer, ayant son

port à Porto-Torres. La ville est entourée d'une muraille flanquée de tours, avec nn vieux château-fort; elle possède nne université et un tribnnal d'appel pour l'intendance. Bosa, à l'emboucbure du Termo, avec un

port et 5000 habitants.

Alghero, ville fortifiée, avec un petit port et 7,000 babitants.

Castel-Sardo, fortifié, avec un port et 2,000 habitants. Ozieri, sur la rivière du même nom, dans

une vaste plaine; 3,000 habitants.
Les forts de Maddalena et de San-Steffano
dans l'ile de Maddalena.

Outre les places-fortes que nous avons indiquées, il y a, le long des côtes de l'ile, 67 tours fortifiées, dont quelques-nnes sont habitées, et dont la plupart sont armées d'une ou deux pièces de canon. Elles servent à signaler les vaisseaux à leur arrivée

# PAYS ITALIENS

On les trouvera ci-après page 89.)

## PRINCIPAUTÉ DE MONACO.

Ce petit état souverain, qui a une superficie de 31 kilom. carrés, arec une population de 7,000 anns environ, est une enclare du royanno de Sardaigne, située entre les intendances de Nice et de Génes. Le prince a environ 80,000 fr. de revenu (selon M. Balbi 190,000 fr.), ans complet els 300,000 fr. que lui rapportent les propriétés qu'il possède en France et ne Italie. Araut la révolution, il

était placé sous la protection de la France; aujourd'hui, le droit de garnison appartient au roi de Sardaigne.

Moxaco, capitale de la principaulé, avec 1,200 habitants, est située sur un rocher, près de la Méditerranée, et possède un petit port et

un fort.

Mentone, avec 3,000 bah., possède également un petit port sur la côle.

# DUCHÉ DE PARME.

Cet état et situé au le versani applicational de la chaîne principale des Apeunins, et se compose des duchés de Patrue, de Platitane et de Guastalla. Ce dernier, qui n'a que 33 kilona, de superficie, avec 7,400 habitants, et s'paré de la masse principale et forme une calere du royaume Lombard'-Venilitée et du daché de Modène, à l'embouchure du Crestol dans le Pour le Company de la company de

toto dans le Po.

La masse principale est séparée, au nord,
du territoire Lombard-Vénitien par le Po,
touche à l'est au duché de Modéne, au sud à
la Lunigiana do Toscane et à la Sardaigne qui
le borne aussi à l'ouest.

Les verants de l'Aponnin ligurique et irusque descondent doucement de la partie méridionale du duché vers la grande route de Phisance à Rimini, qui travers la partie sepplement de la companie de la companie de La région comprise entre lo Tidone et la La région comprise entre lo Tidone et la la companie de la comprise entre la Tidone de la companie de la companie de la plaine la companie de la companie de la plaine de cette viile, on poit d'une perspective asser coverte.

Le Po reçoit le long du Parmesan, ontre le Tidone et la Trebbia que nous avons déjà décrits, plusieurs torrents, lels quo la Nura, la Chiavenna, l'Ongina avec l'Arda, etc., qui, dans leur cours, parailèle à cclui de la Trebbia et du Taro, arrosent la plaine fertile courte de ridières, de fossés d'écoulement et de groupes d'arbres.

Le Toro, un des plus considérables cours gras. Les chevans sont en p d'eau des Apennins, quitte la montagne à dans les parties de plaine.

Formovo, aprés s'étre grossi des eans du Cenno. Pendant son cours supérieur, son lit est sentente de la course supérieur, son litte su mêtres en certaine androits, et forme plusieurs ripoles par lesquelles la rivière s'écoule, et qui pout aprés les pentous. Insua la partie inférieure, après le continent du Sirvone, un it devient impressant chemin de somme conduit à travers la vallée du Taro, de Formovo à Sestri dans la Villeée, par la Villeée du Taro, de Formovo à Sestri dans la Villeée, par la Villeée du Taro, de Formovo à Sestri dans la Villeée, par la Villeée du Caro, de Formovo à God Cento-

Croci et San-Pistro-di-Varo.
La Parma, qui débouche des montagnes
à Langhirano et reçoit à Parme la Baganza,
a jusque-là un large il la gravier; dans la
plaine, elle est en partie enfermée entre des
trées. Avant son embouchure, non Join de
Brexcello, elle se réunit à l'Estra, qui forme
une partie de la limite orientale du cide de
une partie de la limite orientale du cide de
porte louis-loit le caractère des autres cours
d'eau de l'Apertie.

Le duché est fertile em céréales, huile, vin, chialiques, et esporte l'excédant de ses produits. L'élerage des races bovines est plus florissant que dans tout le rette de la Péinsaule, et les listages y forment uno des ources principles du tinea-dre de ten balbains. L'exportation de grains se monté-amusée. L'exportation de grains se montée de la frécité. Ai libra 373 j. Puiz et 38,000 klogrammens de soic, éest-k-dire, plus de moitée de la récotte, vous chaque année à l'étranger. On exporte de

vont chaque année à l'étranger. On exporte de mémo environ 8,000 bœufs et 37,000 cochons gras. Les chevanx sont en petit nombre, même dans les parties de plaine. Le règne minéral, selon Schubert, formit annétiement 25,000 kig, de cuivre et 13,000 quintaux métriques de fer, tirés des mines de Caneto. Les asines de Solao Maggiore produisent 30 à 35,000 quintaux métriques des, dont il reste un cinquième pour l'exportation. La poudreiré de Montechéaragolo produit anneillement 10 à 12,000 kilog, de

Depuis la suppression de l'université, en 1839; il criste 2 évoles spéciales, à Parme et à Plaisance, 8 écoles supérieures, 3 convicte et le collège militaire de Parme, pour l'éducation de jennes nobles et des jeunes gens déstinés à l'état d'officier; enfin, le nombre des coles éfémentaires de garçons et de tilles est écoles éfémentaires de garçons et de tilles est

assez considérable.

La forme du gonvernement est monarchique ci absolue. L'ésta est partagé en 5 districts, Parma, Platianne, Borgo-San-Donino, Borgodaro et [unatadla; ex districts as subdrisent en 105 communes. Les districts de Parme et de Platiance ent pour chefs des gouerneurs, les 3 autres, des commissations, d'annismés, représentants des communes. Chaque commune est administrée par un podeute, assifié et no be quierres pardies,

Les antorités suprèmes sont le conseil privé, présidé par l'archiduchesse pour les conferences extraordinaires, et le conseil d'état, qui se divise, sous la direction du président, en 4 départements, seiu de l'intérieur, de la justice et de l'instruction publique, celui des finances, celui des affaires militaires et celui des relations extérieures. Sous l'autorité du conseild'état sont encre placées la cont suprérieur d'état sont encre placées la cont suprérieur. d'appel, la direction générale des postes, et celle de la police.

Les degrés de juridicion son : en première instance, les prévieres, administrées par un seal juge, qui décide les affaires chitles et fait les foncions de jugé d'instruction pour toutes les affaires criminelles de son ressort. En deutieme instance, ou en première pour les causses diviles importantes, de même qu'en premièr ressort pour les causses criminelles instructions de la company de la première de la company de la la company de la company de la company de la la compan

le tribunal d'appet de Plaisance on la cour de révision de Parme; cette dernière, dans certains cas, est investle du droit de réformer les arrêts mêmes du tribunal d'appet. Les revenus de l'Etat s'éteraient, en 1834, à 6,895,840 lire nuose (1 lira, 1 franc); la dette étail, en 1835, de 14,000,000 de fire, et le service des intérêts etigeait une some

terjetés de leurs décisions sout portés devant

de 840,000 lire.
L'état militaire devrait se composer d'un régiment d'infanterie de 3,600 hommes; mais, en réalité, il est composé comme il suit;

t eomp. de hallebardiers
1 bataill. d'inf. de ligne.
2 comp. de dragons.
2 com de dragons.
2 t eomp. d'artillerie.
1 comp. d'invalides.
1 comp. d'élèves milit.
50 h. »

Total. . . 1,041 h. 68 chev. Un colonel est le chef de cette petite armée.

## TOPOGRAPHIE.

D'après les documents les plus récents, le dus 3,693 kilométres carrés de superficie, avec une population (en 1839) de 465,673 ames dont 143,238 dans le district de Parme, 123,146 dans celui de Plaisance, 124,299 dans celoi de Borgo-San -Donino, 44,457 dans celui de Borgotaro et 20,543 dans celui de Gnastalla.

5 villes, 32 bourgs, 815 villages et hameaux. PARME (Parma), capitale du duché, sur la rivière de nieme nom; 30,000 habitants. La

ville, entoure d'une enceinte bastiounée, posséde une école de théologie, une école de médecine et de chirurgie, une école de philosophie, une école des arts et plusieurs autres établissements scientifiques. Parme a aussi une citsdelle, et non loin de la ville l'archiduchesse Marie-Louise a fait construire, sur l'ancienne voie Emilia, un beau pont sur le Taro. Colorno, sur la Parme, 1,600 habitants,

Colorno, sur la Parme, 1,600 habitants. Résidence d'été de la cour. GUASTALLA, au confluent du Crostolo et du Pô, dans un pays marécageux; 6,000 habitants et une enceinte bastionnée sans ouvrages

extérieurs. (le 1<sup>er</sup> mai 1814, combat à l'avantage des Français.)

Bongo - San - Donino , sur le Stirone ,

5,000 habitants.

PLAISANCE (Placenza). non toin dn confluent de la Trebbia et du Pô, qu'on passe sur un pont de bateaux. Citadelle et tête de pont très-forte, construite en 1833-34, par les Au-

trichiens, usi ont le droit de mettre garnison dans, ta place. Un beau poun a éte jeté sur la Trebbia par l'archiduchesse Marie-Louise. La ville possède une école de droit, use école de médècine et de chirurgie, un séminaire, un lycée et un vaste palais ducal. (Passage du Pôpa l'es Franceise en 1796; victoires des Autri-par les Franceise en 1796; victoires des Autri-

son | chiens sur la Trebbia, le 16 aoûtt746 et les sur | 18 et 19 juin 1799.)

Le fort de Bardi, dans la vallée du Ceno, et le château-fort de Cimpiano, dans la vallée du Taro, servirair nt de points de rassemblement pour de petits détachements dans les Apennins.

# DUCHÉ DE MODÈNE.

Cet étal se compose des duches de Modéne, de Régijos et de Mirandole, de la seigneurie de Garfagnana, des priucipaules de Novellara et de Carpó, et du duché de Massa-el-Carrare, récemment acquis par voie de succession. Ses limites sond, au noud, le royaume Lombard-Vénitien, au levant, l'état du Pape, an sud, la Toscane, Lucques et la mer Méditerranée, au couchant, la Lunigiana toscane et le duché de Parme.

A cheval sur la ligne de partage entre la Méditerranée et l'Adriatique, es petit était verse ses eaux dans es deux mers. La plus grande partie du territoire est eependant située sur le versant septentrional des Appanius, dont les rameaux s'aplauissent doucement vers la Voie Emitia.

lei, comme partont, la vallee du Pé est trèscoupée, surtoul dans l'espace compris entre la Secchia et le Panaro, au-dessous de Mirandola et de Finale, espace couver de marais, de ruisseaux, d'une foule de fossés pleins d'exu, de canux, de digues et de petits bois. La Garfagnana et le territoire de Massa-Carreva, étembats aus und let l'Apenthé tressque, sont bien cultivés et produisent, en abendance, d'excellate builte et du martre magail-

Le Pô, qui touche une petite partie de la froutière nord, reçoit le Crostolo, la Secchia, et le Panaro.

Le Crostolo, qui passe à peu de distance de Reggio, recoi à Sau-Vittoria le Naveigino-Tassone, loug de 30 kilometres et venant de Reggio, ets ejettué dans le Po, à Gusstalla, Au-dessous de San-Vittoria se détache du Crostolo la Fusas-Parmiginan, qui passe par les Vallt de Gusstalla et par Moglie, et se termine à la Secchia, auprès de Boudanello. Elle n'est navigable que dans son cours infétieur et pour de petits bateaux.

La Secchia débouche dans la plaine à Sas-

moto, e a epitul dans le 9 à Sobiacetth, yeu le territoire autificine. Jusqu'à Comperdia clie est garble sur bearteup de pointe. Algues qui la reservent, son cours devient plus calles qui la reservent, son cours devient plus calles qui la reservent, son cours devient plus calles de 3 è metre dans la saison elvele; per la la problomber une entre 2 et mêtre. La problomber une entre 2 et mêtre. La problomber une entre 2 et mêtre, la purpla qui cepredant, per puvent arrive qui cepredant, per puvent arrive cara sont hastes. Elle allimente la partie applde cette with a l'hompore sur le Parune.

de ceute vitte à l'uonporto sur le Panaro. Le canal de Carpi, qui va de cette ville à la Secchia au-dessus de Bondanello, ne porte que de petites barques, et seulement dans la partie inférieure de son parcours.

Le Penaro entre cu plaine à Bazzano et se jette dans le Poatello, à Bondeno, sur le territoire romain. Il n'est guéable que jusqu'au pont tortifié, situé à l'est de Modène: à Bionporto il devient navigable, son cours aqui eté rectifié par un canal qui quitte la riviére audessus de l'inale el la rejoint à Bianca.

La met Mediterrander recoit is Serenho, que prenda as source dans l'Apemin, à l'Osset di doche, biagne Casethouro-di-Gardappan, rich doche, biagne Casethouro-di-Gardappan, procion de l'Arro. Sou cours est modelt, di ses sous dochentas; il ret peta navigable, mais il arroe, dans son tajet, une large vallec combée decessos de Louque, il se fraye un passage à travers une breche étroite, pour débouche travers une breche étroite, pour débouche dans la vaste plaine ouvere qui s'étred jiaque la colet. La se trouvers sor ta rive droite, travers une control de de l'Osset.

Le pays de Modène est très-lertile, et pro-

duit complétement les céréales nécessaires à sa consommatien, ainsi qu'une grande quantité de légumes secs et de plantes tinctoriales et autres; il possède de grandes forêts et l'élevage des bêtes à cornes y est considérable.

On exporte annuellement, surtout daus le royaume Lombard-Venitien, près d'un million d'hectolitres de blé ; la spie, le riz, le vin, le bétail vont en Toscane et dans le duché de Lucques. L'buile ne suffit qu'à la consommation intérieure.

Le rique minéral fournit annuellement entrion 1,000 quintaux métriques de fer, tiré des mines de la vallée de Gartagnaua. Une importante branche d'industrie pour le pay, consiste daux l'expleitatien des carrières de marbre de Massa, de Carrare et de Garfagno. Le développement industriel est insigniats; Reardo est la place la plus importante fant; Reardo est la place la plus importante

pour le commerce intérieur el extérieur. Le pays possède une université, un collége de la noblesse, une école vétérinaire à Modéne, et un lyée à Reggio (chacune de ces deux villes a, en entre, un grand collége pour 400 élèves), trois écoles de philosophie, à Carpi, à Correggio et à Castelinuvor, et plusieurs autres instituts d'éducation. Quant à l'instruction élémentaire, elle est encore, en

général, très-négligée.

Le gouvernement est une monarchie absolue. L'administration publique est placéoseus la direction supréme de deux auterités centrales, le conseil-d'état et le ministère. Le

conseil-d'état, présidé par le duc en personne, est le premier pouvoir consoltatif et de contrôle. Les ministres à portefeuille en font partie; le nombre des autres membres est indéterminé; leur choix, qui est à vie, dépend de le configue du due.

ue; le nombre des autres membres est indeterminé; leur choix, qui est à vie, dépend dé la confiance du due. Le ministère se compose de 4 départements, celul des relations extérieures, celui de l'éco-

nomie nationale et de l'instruction publique, celul des finances, et celui de la police et du genvernement de Mudéne.

A la têle de l'administration de chacune des cinq provinces as trouve un gocernators (celui de la Lunigiana porte le titre de delegato). Les 22 commones de 1<sup>44</sup> classe, ayant plas de 7,000 ames de population, sont administres par un podezata; les 37 commones de 2<sup>44</sup> classe n'entqu'un ayande; mais l'am et l'autre sont assistes d'un conseil municipal, choist parmi les proprièdaires bien-lamés, demicilités dans la compritèdaires bien-lamés, demicilités dans la com-

Pour l'administration de la justice, il y a deux juges de paix, à Modène et à Reggio, deux tribunaux, dans les mêmes villes, un tribunal à Massa et à Carrare, dont les appeis sont portés devant la cour d'appel de Massa. Enfin, en dernier appel, pour tous les tribunaux, il y a une cenr supréme de justice à Modène.

Le revenu de l'état est estimé à 5,800,000 fr., dont 5,000,000 fr., enviren pour Modène, et 800,000 pour Massa-Carrare. La dette est de 1 millien environ.

# ÉTAT MILITAIRE.

Le duc est chef de toutes les troupes; un militaires. général dirige, sous ses ordres, les affaires L'armée compreud :

| DÉSIGNATION DES CORPS.                                   | HOMMES. | CHEVAUX |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|
| L'état-major-général, celul des places et celul du génie | 80      | ъ       |
| 1 compagnie de garde-noble (trabans)                     | 106     |         |
| Tetal                                                    | 486     | 20      |
| Troupes de ligne.                                        |         |         |
| 2 cempagnies de grenadiers                               | 246     |         |
| 1 bataillon de fusiliers, de 6 compagnies                | 742     | 10      |
| 1 bataillen de chasseurs ,                               | 602     |         |
| A reporter                                               | 4590    |         |

| DÉSIGNATION DES CORPS.                                        |     |     |      |     |     |             |     |     | HOMMES. | "GEVAUX. |     |              |           |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-------------|-----|-----|---------|----------|-----|--------------|-----------|
|                                                               |     |     |      | R   | por | , .         |     |     |         | ľ        |     | 1590         | 3703      |
| 1 compagnie de pionniers.                                     |     | ٠.  |      |     |     | ٠.          | :   | :   |         | 1        | 100 | 419          | 2         |
| 1 compagnie de vétérans.                                      |     |     |      |     | ٠.  |             |     |     |         |          |     | 77           | 20        |
| 1 compagnie de discipline.                                    |     |     |      |     |     |             | ٠   |     |         | ٠        |     | 403          | 20        |
| 1 compagnie d'artillerie,                                     |     |     |      |     |     |             | *   |     |         | 19       |     | 4 20         | 60        |
|                                                               |     | 1   | OT   | LL. |     |             |     |     |         |          |     | 2002         | 60        |
| Milice                                                        | pr  | 01  | ris  | ct  | ale | ð.          |     |     |         |          |     |              |           |
| J0 compagnies de fusiliers d<br>14 compagnies de thasseur     |     |     |      |     |     |             | :   |     | :       |          | :   | 3406<br>4400 | 20 20     |
|                                                               |     | 7   | OT.  | AL. |     |             |     |     |         |          |     | 4506         | D.        |
| Troupe                                                        | es  | d   | e j  | pol | ic  | e.          |     |     |         |          |     |              | TIM.      |
| 2 compagnies de dragons à p<br>2 bat. de milice nrbaine, à Mo | ple | d e | et 1 | con | paq | nie<br>, de | å c | hev | al.     | bacı     | an. | 294<br>500   | 400<br>20 |
|                                                               | T   | OT. | AL.  |     |     |             |     |     |         |          |     | 794          | 400       |
|                                                               | To  | T   | L    | GÉN | ÉBA | 2.          |     |     |         |          |     | 7485         | 460       |

Sur ce chiffre, 1,800 à 9,000 hommes, tont I an plus, sont présents sous les drapeaux et soldés.

La garde-noble se compose de gentilshommes qui font le service auprès du duc, à pied

et à chevai, et sans solde, La compagnie d'artifierie possède une batterie et demie, 9 bouches-à-feu en tout; les pionniers reçoivent des enfants de pauvres gens, et leur enseignent le métier de charpentier, de maçon et de serrurier. Les dragons, après cinq ans d'études,

secondés par les chasseurs, font le service de gendarmerie.

L'armée se recrute an moven de volontaires, engagés sur prime, et dont l'engagement exempte leur famille de la contribution personnelle.

Une académie militaire est destinée à instruire les jeunes gentilshommes; l'école des pionniers recoit, en qualité de cadets, des jeunes gens qui en sortent comme tugénieurs.

#### TOPOGRAPHIE.

Le duché de Modène a 5,487 kilom, carrés 1 de superficie, 10 villes, 63 bourgs et 463 villages et hameaux. Les documents officiels portaient la population, en 1831, à 400,828 hahitants, dont 30,0\$1 dans la province de Massa; aujourd'hui on l'estime à \$03,000 Monkye, capitale du duché, avec 27,000 habitants, entre la Secchia et le Panaro, avec

nue enceinte sans onvrages extérieurs. La citadelle, quoique petite, renferme un

GÉOGRAPHIE MILITAIRE DE L'ITALIE

belie caserne (1). Modène possède, en ontre, une université, un collége des nobles, une académie militaire, plusieurs académies et sociétés

savantes. Sassuolo, sur la Secchia, avec un beau palais d'été du duc.

(1) Au repport de M. Balbi, on surait feit de la cita delle une masson de force, avec des stellers où on brique des cordes, des toiles et des draps (Note du tras

Mirandolo, dans une contrée maréengeuse, avec d'importantes fortifications et une citadelle. Pop. 6.000 hab.

Finale, sur le Panaro, petite ville comme cante avec une population de 6,000 ames.

A Brescello, sur le confluent de l'Enza et dn Pô, on vient de construire une tête de pont, avec 5 tours à la Maximilien.

Carpi, 5,000 habitants et un châtean. (défaite des Napolitains par les Autrichiens, le 10 avril 1815) Reggio, près du Crostolo, avec un rempara entouré d'un fossé, et une citadelle. Palais ducal et maison de fous. Pop., 18,000 ames. Castelnuovo, chef-lien de la Garfagnana.

sur le Serchio, Pop. 3,000 ames.

Massa, sur le Frigido, avec un château

ducal; 10,000 hab.

Carrara, au pied des Alpes Apuanes, avec
4.500 habitants, dont l'exploitation des célèbres carrières de marbre du voisipage forme

la principale industrie.

## DUCHÉ DE LUCQUES:

Ce pelit état, situé sur le versant sud-ouest de l'Apennin, est borné au sud, à l'est et au nord-est par la Toscanc, au nord et au nord-ouest par le duché de Modène, et, à l'ouest, par la Méditerranée.

par la Mediterrance.

La frontère septentrionale est formée par la chaine principale des Apennius, dont les rameaux descendent vers la plaine qui borde la mer.

Le Serchio, qui vient du duché de Modène et traverse celui de Lucques, ainsi que sa capitale, est le seul cours d'eau remarquable de cet état, sur le territoire duquel il reçoit la Lima.

Le pays est très-fertile et bien cultivé, abondamment pourvu de toutes les productions italiennes, particulièrement d'huile, de vin et de ebâtaignes. Cependant, la population est tellement compacte, qu'il lui faut une importation constante de grains, quoiqu'elle supplée à l'asage da pain par plusieurs sortes de produits. L'état du bétail (particulièrement celui des chevaux) n'est pas considérable. La principale industrie du cultivateur consiste dans les magnaneries et dans la production de l'huile d'olive qui est excellente. Une grande quantité de ces produits s'exporte annuellement et forme le principal article du commerce de Lucques. Cinq à six mille individus sont oecupés dans les manufactures de soie, de cotons, de papiers et de métaux. Un grand nombre de Lucquois émigrent, comme ouvriers, en Corse, dans les Maremmes et dans l'État du Pape, d'où ils reviennent, après l'hiver, avec un gain considérable.

Lucques possèdo une nniversité et une école préparatoire, connue sous le nom de

Collegio Carlo-Lodovico ; Il existe , en outre, 16 écoles de latinité.

Le duché est pariagé en 11 communes et 261 sections.

La population du duché de Lucques s'est accrue, depuis un siècle, de 44,866 ames; car, en 1733, on comptait 113,190 habitants, tandis qu'en 1833 on eu comptait 156,056. Le gouvernement est une monarchie héré-

ditaire, tempérée par des institutions constitutionnelles. Lu sénat composé de 38 membres choisis dans la classe des savants, des artistes, des marchands et des propriétaires, représente le peuple, et doit être convoqué au moiss une fois par an. Il etamine toutes les fois émancée du duc, quil dirige les affaires extérieures et reçoit une liste civile de 600,000 fr.

D'après la constitution de 1805, les premiers pouvoirs sont le conseil-d'état et le ministère. Le couseil-d'état se compose des ministres, des présidents du tribunal supérieur et de six membres uommés à vie par le due. Il délibére sur toutes les affaires importantes de l'État,

Le ministère se compose de den ministres à portéleuille, l'un pour les affaires extérieures, l'autre pour les affaires intérieures, l'autre pour les affaires intérieures, le culte et l'instruction publique; du président du département de grace et de justiee; du directeur-général des lances; du directeur des excrétariat de la poilee. Les deux portéleuilles peuvent être occupels par la même personne.

Un secretaire-d'état, directeur de la chancellerie ducale, contresigne tous les actes du

Chacupe des 11 communes est administrée

par un gonfalonière et plusieurs anziani; chaque section a un président, et la réunion de tous les présidents d'une commune forme le

conseil communal.

Pour l'administration de la justice il y a disdistricte (giusalemze) dont la circonscription est la même que cétle des communes, à l'en des rèst que les communes de Borge de l'Agano district il y a un giusalemze ou juje; L'acquas esseule posséde un tribunal civil de première instance composé de plusieurs membres. Les appels sont portés devant la visous civilée ou la rustic criminale de Lucques. Etini, le triticie juge que derpier ressort.

Les revenus publics rélevalent. en 1831, à 3,002,800 lira tucches (1,421,988 francs), y compris 300,000 francs que l'Autriche et la Tosciane palent au duc actuet de Lucques, jusqu'à la mort de la duchesse de l'arme, Marie-Louise; à cette époque, Parme passera au duc de Lucques, et Lncques sera réunie à la Toscane, contre cession de quelques districts toscans au undrès de Modère. La dette du dy-

ché de Lucques s'élève à 770,000 francs. L'état militaire est fité à 750 hommes, dont l'entretien coûte 420,000 lira (298,000 fr.). Les tromes comprennent:

Les tronpes compřennent:

1 bataillon, d'inf. de 4 comp. . . . 500 h.
1 comp. de gardes du palais (grenad.). 40
1 compagnie de gardes-côtes. . . , 60
2 comp. de carab. à pied età cheval. 150

Total. . . . 750 b.

La force armée est placée sous le commandement d'un chef qui est, en même temps, adjudant-général du dne.

Les carabiniers font le service de gendarmerie. Le recrutement a lieu par engagements volontaires, et, s'ils ne suffisent pas, par le moyen de levées.

La garde urbaine organisée dans le duché est forte de 2,000 hommes environ, dont 2 hataillons, avec 1,200 hommes, à Lucques. La marine se compose d'una goëlette de 12 canons et de quelques chaloupes canon-

## TOPOGRAPHIE.

Le duché de Lucques a 1,070 kilomètres carrés de superficie et 155,000 habitants environ. 4 ville, 20 bourgs, 270 villages et bameaux.

Lucques (Lucca), dans la vallée du Serchio, avec nn palais ducal récemment construit,

un arsenal, une université et des fabriques de soie. Les fortifications de la ville ont été changées en promenades; pop. 23,132 ames. Viareggio, avec un port; station de la ma-

rine de Lucques et siège d'un commandement militaire, possède un bagne; pop. 6,000 ames.

# GRAND DUCHE DE TOSCANE.

Cet état, à l'exception d'une petite portion de territoire, et sans sur le versant sud-oueta de l'Apennin septentrional. Il se compose un grand-duché de Tuccane progrement dit, du Sata des presidy, de l'Ile d'Elbe, de la principauté de Pimónino, et des anciens fiets impériaux de Vernio, de Montanto et de Monte-Sonta-Maria, enclayés dans le territoire loscan.

Il est borné, an nord, par les duchés de Lucques et de Modete, et l'Eta té l'Eglise, qui le borne aussi à l'est; au sud par la Méditerranée; à l'ouest, par cette mer et le daché de Lucques. Le Lunigians tosne et la pariei toscane de Garfagnans sont de petites parcelles enlavées dans les étaits de Parme, de Sardaigne, de Modène et de Lucques.

#### Orographic.

L'Appnain étrusque, qui courre la Toscane, descend en pentes abrubtes dans la vallée longitudinale, formée le long du pied de la chaîne principale, par la vallée supérieure de l'Arno, au-dessus du confluent du Sieve, par la vallée de la Chiana, et par celle du Tibre jusqu'au conde qu'il fait à Torità.

La vallée de la Chiana, dont le fond, entre Arezzo et Chiasi, est complétement uni et plat, sur une largeur de 2 à 11 kilomètres, forme la partie centrale de cette vaste dépression de terrain, qui s'étend sur une longueur de 220 à 320 kilomètres, et la laquelle se lie le Sud-Apmain fozoran, compris entre l'Arno et le Tübre, partagé en deux par l'Ombrone, et terminé par les Martemmes, dont la vaste plaine s'étend jougu' à la Méditernand.

La large vallée de l'Arno inférieur, jusque vers son embouehnre, dans le Pisan, est une des contrées les plus cultivées et les plus fertiles de l'Europe; son genre de eulture, ses nombreux canaux d'irrigation, construits en maçonnerie, ses petites propriétés parcellaires bordées d'arbres, et ses innombrables maisons de campagne ou métairies éparses et isolées, en font un pays aussi coupé que la plaine Lombarde. Comme dans cette dernière, il existe dans la vallée de l'Arno des rontes et des ehemins multipliés dans tontes les directions. La nature et l'arrangement du terrain y permettent le déploiement de forces considérables; mais l'action de l'artiflerie et de la cavalerie y est encore plus difficile qu'en Lombardie, L'abondance des movens de subsistance est tout aussi grande: mais on n'y tronvera jamais de grands approvisionnements à cause de la consommation intérieure d'une population des plus compactes. On manquerait également d'animaux ponr le transport, les fermiers, taute de fourrage, ne nourrissant que les bêtes. absolument indispensables à leurs exploitations; il n'y a point de prairies, parce que tout le sol susceptible de culture est appliqué aux besoins de l'bomme. On ne cultive ni l'avoine, ni l'orge, ni le seigle; mais, de préférence, le froment et le mais.

Si la nature s'est montrée prodigue de ses résons entres calce contrée beureuse et printégées, il en est une autre qui forme, avec la légée, il en est une autre qui forme, avec la ristie contraise. Nous vooltons parter du Sub-Apennin et des plages qui s'étendent, en Toscane et dans l'Etat Romain, depais l'Arno jusqu'à l'embouchere de Tibre, et qui, souaie no mon de Maremaez, occepter plus d'an consile non de Maremaez, occepter plus d'an consile non de Maremaez, occepter plus d'an contrête étaient rangées parmi les plus fortaments et les plus pequêres de la Pétinsiste tita-

lienne; aujourd'hul, des solitudes silenciens ont succédé à cette prospérité, et de vastes te rains gisent abandonnés et presque sans culture. Ce changement est une suite de l'air méphilique qui regne dans tout ce pays, tant sur les bauteurs que dans les plaines de la côte, et qui y engendre les fièvres les plus malignes. Dans les parties basses, la malaria s'élève des nombreux et vastes marécages qui s'étendent, au midi de la Cornia, antonr des embonchnres des nombreux turrents descendus du Sub-Apennin, surtout vers Piombino, Grossetto et le long de l'Albegna; les régions hautes n'éebappent point an redoutable fléan qu'y engendrent les miasmes sulfureux d'un sol éminemment volcanique. Voici de longues années qu'on travaille, avec ppe persévérance infatigable et les plus pénibles efforts, à dessécher les marais de la côte, à arracber ces terres à l'influence délétère d'une atmosphère em pestée, à les reconquérir, comme la vallée de la Chiana, ponr les rendre à leur opulence d'autrefois. Mais les progrès sont lents, et il reste encore beauconp à faire, pour parvenir à un si beau résultat La malaria se fait moins sentir sur le ver-

sant septentrional du Sub-Apennin, qui regarde la vallée de l'Arno ; elle est presque nulto dans les vallées qui s'onvrent du côté de Florence, sur la partie Inférieure de la Cecina. sur les hauteurs qui touchent à la vallée supérieure de l'Arno et sur les versants orientaux qui regardent le Tibre, La, on trouve des champs de blé, des vignes, des vergers, des plantations d'oliviers, des villages et des hameaux qui offrent l'aspect du bien-être et de l'aisance: mais, bormis ces lieux, il en est bien peu dans le reste du Sub-Apennin, susceptibles de recevoir une bonne enlture et de donner d'abondantes récoltes. En revanebe . on y tronye des futaies magnifiques, et de beaux pâturages. Les régions montagneuses inférienres de Volterra, de Sienne et de Massa, nú l'on ne trouve, sur les hauteurs nues, que de petits bois de cyprès et de ebénes, végétant à grand'peine sur un sol argileux, et même les parties les plus lertiles de la montagne, à Bolsena et à Viterbe, sont babitées par une faible population, tout comme les plaines de Piombinn, de Grossetto et d'Orbi tello. Les villages et les villas sont rares et tres clair-semés; les habitants des campagnes se sont réfugiés dans les villes , aujonrd'hui désertes, mais ou de nombreux vestiges attestent encore la grandeur, la prospérité et l'opulence dont elles jouissaient autrefois.

On aurait tort cependant de se figurer les Marsemess comme une terre absolumentari de ct inculte, telle que les voyageurs se plaisent à la neindre. Ce scrait s'en faire une très-fausse ITALIE,

idée. Elles sont cultivées sur une grande échelle. Lorsque le moment est arrivé de préparer les erres, on voit les Marcmmes, la veille encore désertes et immobiles, s'animer de la présence d'une armée de travailleurs; des bataillons de charrues, attelées de 4 à 8 bœuís à demi-sauvages et labourant souvent par 50 et 100 de front, déchirent la surface de ces champs qui ont formé, pendant plusieurs années, une vaste jachère. Quelques semaines après, la plaine est de nouveau déserte et abandonnée; mais une verte moisson s'y élève. Le jour de la récolte venu , les travailleurs redescendent des montagnes des Abruzzes, de Lucques et de la Sabine, et se hâtent d'y retourner le plus vite possible en emportant les blés moissonnés, afin d'échapper à la Malaria, qui sévit surtout au fort de l'été. Le pays redevient alors un immense păturage où d'innombrables troupeaux, descendus en automne du haut de l'Apennin et conduits par des pâtres nomades, viennent chercher leur nourriture pendant l'hiver. Un séjour prolongé dans cette contrée insalubre, où il n'existe d'ailleurs que bien pen de chemins de voiture en-debors des routes frayées, et où la circulation est entravée soit par la nature argileuse du sol, soit par les pombreux torrents qu'il faut passer presque partont sans ponts, ne saurait être qu'extremement pernicieux pour une armée , qui en outre, n'y trouverait ni abri ni vivres.

#### Hydrographic.

A l'exception du Reno, du Santerno, du Senso et du Lamone, qui se rendent à l'Adriatique, mais n'appartiennent à la Toscane que par leurs sources, toutes les rivières de ce pays sont tributaires de la Méditerranée.

La Magra et le Screhio, qui ne tonchent que quelques points du territoire, ont été décrits plus haut.

L'Anno est le fleuve principal du duché. Entre ses sources etFlorence, il fait deux grands délours qui sont parallèles à la chaîne principale de l'Apennin septentrional. Il jaillit au Monte-Falterona, arrose, en se dirigeant au sud-est jusqu'à Subbiano, le Val-Casentino, orné de prairies verdoyantes et de belles forêts, qui sépare la chaine principale de la chaine latérale du Prato-magno. A Subbisno, le fleuve se détourne au nord-est, traverse la plaine d'Arezzo et entre dans la vallée appelée Val-d'Arno. Elle est assez large et trèsfertile : le fleuve rectifié la traverse, en partie resserré par des digues, jusqu'à Incisa, où les digues s'arrêtent, et où les berges adoucies de la vallée s'approchent davantage des bords du fleuve. Au confluent du Sieve, le fleuve se détourne à l'ouest, et entre dans le Val inlérieur, qui a près de 7 kilomi tres de l'urge ma dessus de l'Iorece, mais que les rameaux bas, cultivés ou boisés du Monte-Albano et du Sub-Apennia resserrent de nouveau son-de-sons de cette ville et plus loin, après le confluent de l'Dubrone. Vi-la-vi-si du confluent de l'Elus, la vallée s'ouvre une exconde fois et anti la valle s'ouvre une exconde fois et anti la tribute de l'Elus, la valle et de l'Elus, la valle et l'Elus, l'a valle et l'Elus, l'a valle et l'Elus, l'a valle et l'Albano, à Montecavolt, la sépare du bassin du le Bientina,

A l'est de ce lacet du Canale imperiale qui porte à l'Arno le tribut de ses eaux, s'élève lo Monte-Pisano, couvert d'épaisses forêts, et dont les rameaux méridionaux côtoient le fleuve Jusqu'à Pise, Sur la rive gauche, à partir d'Empoli, les montagnes se retirent de plus en plus, et la vallée se change, après le confluent de l'Era, en une plaine de plusieurs lieues de large, qui s'étend jusqu'à Livourne, et se transforme, à Pise, en une vaste laude où ne se trouvent que de rares habitations et point de chemins, et où de nombreux troupeaux à demi-sauvages de chevaux, de builles, de bœufs et de cochons păturent dans les prairies verdoyantes qui alternent avec des espaces tantôt boisés, tantôt marécageux, sabionneux

et stériles. La largeur et la profondeur de l'Anno sont déjà assez considérables à partir du confluent de la Chiana. La largeur est de 210 metres à Florence et de 175 mêtres à Pise : la profondeur varie selon les saisons. La pente du fleuve n'est rapide que dans la partie supérieure ; plus bas, il décrit de nombreuses sinuosités, qui ont été redressées par des dignes là où les rives sont basses, comme dans la plaine de Florence, de Fucechio et de Pise. A l'exception de l'embouchure, le lit de l'Arno a partout un fond solide de gravier : les gués sont nombreux, les rives basses, les abords multipliés et sans difficulté, à l'exception des espaces resserrés entre des digues. Dans la vallée supérieure, plusieurs ponts traversent la fleuve : dans la vallée inférieure il n'en existe qu'à Florence, à Signa et à Pise ; les gués, en revanche, y sont plus nombreux.

La navigation n'est point interrompue, il est vrai, au-dessous de Florence, mais l'embouchure est ensablet, et le peu de profondeur de l'eu n'en permet l'entrée qu'aux petits bâtiments. Elle a beaucoup gagné en importance par l'établissement du Faso-dri-Navicelli, qui met Pise en communication avec le port de Livourne.

Parmi les nombreux affluents de l'Arno, le Sieve et la Chiana méritent seuls notre attention.

La vallée supérienre du Siere se trouve exactement dans le prolongement du Fal-Casentino dont elle n'est séparfe que par la crêle éterite qui sert de point d'attanche au Protomagno. Jusqu'au conde que la rivière fait à Dicomano, vera les sed-oues, les bergas de la vallée sont de forme assez douce, enlivées ou hoisées et très-praticables; mais, à partir de ce coude, jusqu'à son embonchure, la vallée devient plus étroite et plus escappe. Le Siere, qu'on passe sur plusieurs ponts, a aussi un certain nombre de sués.

La Chiana appartenalt autrefols exclusivement au bassin du Tihre. Anjourd'hui on est parvenn, après de longs et pénihles travaux, à détourner vers l'Arno une partie de ses eaux. et à dessécher ainsi les marécages qui, depuis des siècles, rendaient inhabitable la plaine d'Arezzo, La Chiana coule donc, par un lit profond et navigable, et d'une course rapide, en partie versl'Anno et en partie vers le Tinne. traversant un pays riche, couveet de belles moissons. L'endroit où les eaux se séparent, les petits lacs de Montepulciano et de Chiusi, sur la frontière comaine, est le seul qui ne soit pas desséché; ces deux lacs sont réunis par des marais et des fossés. Du lac de Montepulciano part le premier bras, le Canale della Chiana, qui traverse la large vallée, conpée d'une quantité de fossés inondés et de digues. ponr se rendre dans l'Anno : du lac de Chiusi part le second bras, également canalisé, pour se rendre, à travers une vaste vallée, jusqu'à la Paglia, qui elle-même se rend au Tibrir par Orvietto, en suivant une vallée étroite et montagneuse.

Nous citerons encore, entre les affluents de l'Arno: à droite, le Bisenzio et la Pescia, qui sert d'écoulement aux marécages de Fucchio; à gauche, l'Ambra, l'Ema, l'Elsa et l'Era,

Eutre l'Anno et le Tinne, la mer recoit encore l'Ombrune, qui prend sa source au Monte Benichi, an sud-ouest de Valdambra, Jusqu'à Bounconvento, où il reçoit l'Arbia, il coule dans une valtée étroite : ensuite les montagnes l'accompagnent à distance, à ganche, jusque vers son embonchure, à droite, jusque vers Paganico, et il traverse ainsi les Maremmes pour se jeter dans la merau-dessons de Grossetto. Un canal conduit une partie des caux de l'Ombnone dans la lagune de Castiglione, afin d'assainir la contrée et de rendre à la culture de vastes terrains, qui furent, insqu'à présent, le tombean de tous ceux qui osérent y séjourner pendant l'été. La Mersia et l'Orcia sont les plus considérables de ses affluents.

Tous les autres cours d'eau de la côte, la Cecina, la Corina, la Pecora, la Bruna, l'Albegna, la Fiora, sont des torrents et coulent, partout où la main de l'homme n'y a poursu, dans des lits larges, ensablés, coupés d'lles et saus profondeux. l'resqu'à sec pendant

l'été, ils inondent souvent leurs bords en hivee.

L'ile d'Elbe, séparée de la terre-ferme pac le canal de Piomhino, qui a 15 kilométres de large, a une surface de 403 kilométres carrés, Les côtes en sont formées de rochers abrupts : car toute l'île n'est qu'un massif de montagnes dont le point culminant, le Monte-delle-cam panne, situé dans la partie occidentale de l'Ile. s'élève à 2,460 pleds au-dessus de la mee. Elhe est importante par ses fortifications et pac l'inépuisable richesse de ses mines de fer. Ello a de nombreuses sources : l'agriculture, dans la vallée du Rio surtont, donne d'abondantes récoltes: la culture de la vigne est générale : mais on manque de futaies, ce qui oblige à transporter sur la terre-ferme la plus grande partie du minerai pour le faire fondre. L'île possède plusieurs hons ancrages, entre autres dans les ports de Porto-Ferrajo et de Porto-Longone, qui communiquent par une belle route. Les autres lles toscanes, Gorgona, Pianosa, Monte-Christo, Giglio, etc., sont rocheuses et montagneuses comme l'île d'Elbe et n'ont pour habitants que des pécheurs.

La fettle contrèc du vai d'Armo supplec à cequi manque n'erdelles aux attures parties du terristre: d'ailleurs la cultur des châtismes y est tiet-d'apund en leur communion resultace en partie celle du Fraide et le resultace de la communion resultace en partie celle du Fraide et de l'aux services de grand-duché, il y a 6,180,218 stagoli de terre impossible en vigues, 162,181 en viguelo de collecte, il y a 6,180,218 stagoli de terre impossible en vigues, 162,181 en viguelo de collecte, 20,120 en vigues, 162,181 en viguelo de collecte, 20,120 en viguelo de collecte de

et 38,736 en constructions. La production en cértales s'élève, en moyenne, à 5 millions de sorchi, ce qui suffit alquierd hui à la forcante, grâce aux dessèchements de la plaine d'Arezzo et des Maremmes, qui out rendu à la culture prés d'un huitienne de la superitie toblie du grand-duche. La récel le principal article d'expertation du commerce toccan; La soie (68,600 kilog.) est immerce poste alle principal est besoim des manufactures, sufficient de la principal est besoim des manufactures.

Le hétail se compose de 11,000 chevaux, 300,000 hétes à cornes et 600,000 moutons, quantités inférieures aux besoins de la consommation. Les chèvres et les cochons existent en nombre suffisant. Les haras se trouvent à S.-Rossore, Campigliese, Populonia, Vada et Bandita.

L'industrie minière produit environ 11,000 liog, de plomb, 11,000 klög, de cuivre, 22,000 quintaux métriques de fer, tirés prineipalement de l'ille d'Elbe et dont la molité resporte dans les états voisins, en Turquie et en Egyple; du soofre provenant des mines de Pereta, environ 330,000 kilog, de sel de la saline grand-deusel de Volterra, et environ

La Toscane est le pays le plus florissant de Fitalie sous le rapport de l'industrie; le tissage de la pallle, la fabrication des soieries, dea draps et des toiles à voiles en sont les branebes les plus importantes.

La population du grand-duebé était :

30,000 hectolitres de sel marin.

En 1812, de 1,177,056 habitants. En 1825, de 1,275,030 — En 1827, de 1,300,355 — En 1834, de 1,378,700 —

En 1836, le chiffre officiel de la population était de 1,436,785 ames, distribuées comme il suit, dans les 5 compartiments : Florence, 671,857; Arezzo, 328,410; Sienne, 67,379; Grosetto, 139,654; Pise, 339,482.

Pour l'instruction publique, l'état possède, outre les trois universités, 4 colléges des nobles, 16 gymnases, 10 séminaires épiscopaux et beaucoup d'autres écoles.

et beaucoup d'autres écoles.

Le gouvernement est monarchique et absolu; l'état est divisé en 5 compartimentl,
subdivisés en 79 cancellerie et en 247 territori
communitativi (communes). Dans le chef-lieu
de chaque compartimento est instituée une

chambre consultativo di soprinientelexa communifativo, posi l'Impeción suprineiro dedantes ont pour président un providente, a communal dirigé par un gonfaloniero, administrata sous le contrôle du gonvernement, Cer gonfaloniers sont les mandalaires de leura commune raspectives dans les consellories, adtigio de l'accidente de l'accidente de l'accidente l'accidente de l'ac

Quatre départements, celui des affaires extérieures, celui de l'intérieur, de la police et de la justice, celui des finances, et eelui de l'armée et de la marine, composent le ministère, autorité suprême de l'état. Les délibérations du conseil des ministres, auxquelles prennent part trois ou quatre conseillers d'état, sont ordinairement présidées, en l'absence du grandduc, par le ministre des affaires extérieures. Sous l'autorité immédiate du souverain, sont placées, en outre, la chancellerie d'élat, dirigée, le plus souvent, par le chef du département de l'intérieur, la chambre des comptes, la direction des postes et la direction des routes et canaux, qui a 5 Inspections provinciales dans les chefs-lieux des 5 compartimenti. Les revenus publics ont été, pour 1836, de

25, 104,898 line (24,352,448 l'rancs; 1 lina — fr. 0,850528); les dépenses ne se sont élevées qu'à 23,078,099 line, dont 4,287,577 pour l'armée et la marine. La dette était encore de 14 millions de francs en 1817; mais, depuis 1829, elle est

complétement éteinte.

## ÈTAT MILITAIRE.

Parmi tous les états de l'Italie, la Toscane | moins nombreuses relativement à sa populaest celui qui entretient les forces militaires les | tion; elles comprennent :

| DÉSIGNATION DES CORPS.                                                                     |     |      |   |          |      |     | HOMMES. | CHEVAUX |     |     |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|----------|------|-----|---------|---------|-----|-----|----------|-----|
| Le grand état-major, celui des<br>général et celui du génie.<br>Gardes-du-eorps et Anziani | pla | ces. |   | lni<br>: | du e | qua | rtie    | r-n     | alt | re- | 89<br>99 |     |
|                                                                                            |     |      | T | OTA      | L.   |     |         |         |     |     | 188      | - 1 |
|                                                                                            |     |      | A | rep      | orte | r.  |         | ٠.      |     |     | 188      |     |

| DÉSIGNATION DES CORPS.                                                                                                                         | поминя.     | CHRYAUX.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Report                                                                                                                                         | 188         |            |
| Infanterie.                                                                                                                                    | 1           |            |
| 1 bataillen de grenadiers, faisant le service du palais ducal                                                                                  | 484         |            |
| 2 régiments d'infanterie de 5 bataillens à 6 compagnies                                                                                        | 4356        |            |
| 1 bataillon de vétérans à 4 compagnies                                                                                                         | 405         | 1          |
| réunis seulement dans les cas extraordinaires.                                                                                                 | 1762        |            |
| Total                                                                                                                                          | 7007        |            |
| Cavalerie.                                                                                                                                     |             |            |
| 1 régiment de chasseurs à cheval, à 4 escadrons                                                                                                | 484<br>163  | 484<br>163 |
| TOTAL                                                                                                                                          | 647         | 647        |
| Artillerie.                                                                                                                                    |             |            |
| 1 bataillon de 8 compagnies avec un matériel de campagne de 2 batteries à 6 pièces. 4 compagnies de canonniers gardes-côtes dans l'île d'Elbe. | 1016<br>468 |            |
| Тоты                                                                                                                                           | 1484        | 1          |
| Total général                                                                                                                                  | 9326        | 647        |

Loin d'être complet, eet effectif ne comple guère que 4,000 bommes présents seus les drapeaux.

Outre les corps compris au lableau ci-dessus, il existe encere 1 comp. de pempiers, 1 comp. d'invalides à Prate, 1 comp. de treupes celeniales pour l'île d'Elbe et 1 comp. de gardes-côtes pour l'île de Giglie.

C'est le ministère de la guerre qui dirige toute les daffares militaires du pay, diviséen deux gouvernements militaires, Livourne et Porto-Ferraje, Le preinter comprend les pe-Porto-Ferraje, Le preinter comprend les pe-Frietra-Santa, Rossignano, Piombine, Cirostetto, Orbitelle et Monte-Argentare, commundés chacun par un capitaine. Le grand dis-major se compose de 4 ou 5 généraus; cerlai de quartier-maître généraj, d'un colonel ...

Fierrace et Sienne out chacune un général

pour gouverneur; les autres grandes villes ont des commandants de place; à Giglie, à Ger-

gona et à Bocca-d'Arno, il y a des officiers, préposés au service sanitaire. L'intendance de l'armée se empose du haut commissariat des

l'armée se eempose du haut commissariat des guerres de Flerence et des seus-commissariats de Livourne et de Porto-Ferrajo. Le service militaire est obligatoire pour tous.

et le recrutement se fait par la voie du sort parmi les bommes de toutes conditions, de 18 à 25 ans ; le remplacement est permis. La cavalerie se remente dans les baras du

pays.

La marine a pour chef le gouverneur de
Livourne et est administrée par un commissariat spécial. Le matériel se compose de trois
goêlettes et de quelques chaioupes canomitres; le personnel, de 20 officiers et d'environ
180 matelois et soldats de marine.

La marine marchande de la Toscane possédait, en 1835, 793 bâtiments, jaugeant ensemble 41,891 tonneaux. Dans ce nombre il y avait 26 navires de 500 tonneaux et audessus.

Le grand-duché de Toscane, dont on évalue la population actuelle à 1,500,000 habitauts environ, dont 18,000 dans les ties, comprend, sur une anperficie de 21,687 kilom, carrés, 36 villes, 134 bourgs et 2,517 villages et bameans.

# l. Compartimento de Florence.

## 12 villes, 55 bourgs, 958 villages et hameaux.

FLORENCE (Firenze), capitale du duché, sur l'Arno, qu'on passe sur 4 beaux ponts de pierre. La ville est entourée de mars, de tours, et de quatre forts, ceux de Fortissa et de San-Giovani au nord , ceux de Sau-Miniato et de Castel-Belvedere à l'est. Florence possède plusleurs institutions savantes, parmi lesquelles la célèbre académie della Crusca, nne nniversité, des fabriques considérables et deux grands hópitaux. Parmi les nombreuses villas des environs, on distingue les résidences d'été de Poggio-Imperiale, de Castello et de Poggio-a-Cajetano, Population : 95,000 habitants, Prato, sur le Bisenzio, avec 10,000 habit.

quelques fabriques et une vieille citadelle. Pistoie (Pistoja), sur l'Ombroue, est entourée de murs et possède une citadelle, des

fabriques de draps et des manufactures d'armes. Population: 12,000 ames. San-Martino, entouré par le Sieve, avec un arsens), une fonderie decanons et une ma-

nufacture d'armes, Volterea, sitné snr nne hante montagne, avec ppe citadelle et une saline appartenant à

l'état: 5,000 habitants.

# II. Compartimento d'Arezzo.

# 10 villes, 32 bourgs, 596 villages et bameaux.

AREZZO, ville industrieuse de 9,000 habitants; elle est défendne par nne citadelle. Cortona, entourée des restes d'une antique

enceinte: 3,500 habitants. Les environs, autrefois converts de marécages pestilentiels, ont été assainis et fertilisés par des travanx hydrauliques. Chiusi, dans nne partie assez malsalne de

la vallée de la Chiana; 3,000 habitants.

## III. Compartimento de Sienne. 6 villes, 22 bonrgs , 212 villages et hameaux.

Sienne (Siena), 24,000 babitants, entourée

de mars et défendue par une citadelle, possèda une université, un palais du grand-duc et quelques sabriques de drap. Lorsque Sienne formait une république on y comptait 100,000 ames.

#### IV. Compartimento de Grossetto.

# 3 villes, 6 bourgs, 187 villages et hameaux.

GROSSETTO, non loin de l'Ombrone, a 2,500 habitants et est entouré de murs; dans le voi-

sinage se trouvent d'importantes salines. Orbitello, sur une pointe de terre qui entoure le golfe de San-Stefano et est conronnée par le monte Argentaro. La ville a nn port et denx châteanx-forts; population, 2,000 babitants. Dans le voisinsge se trouvent les bourgs fortifiés de Monte-Filippo et de Porto-Ercola chscun avec un fort et un petit port; en outre le fort San-Stefano, le fort Stella et plusieurs tonrs fortifiées.

Les ties de Gialio et de Gianutri font partie de ce compartimento.

# V. Compartimento de Pise.

## 5 villes, 19 bonrgs, 537 villages et hameaux.

Pise (Pisa), sur l'Arno, qu'on y passe sur trois ponts, à deux lieues de son embonchnre. Cette ville, entonrée de murs, possède une citadelle, une des principales universités d'Italie, un grand hopital, de beaux édifices, et 20,000 babitants, tandis qu'on en comptait

150,000 à l'époque de la république. San-Rossori, entre les embouchures de l'Arno et du Sercbio, possède un grand haras

où on élève aussi des chameaux. Livourne (Livorno), jolie ville moderne et régulière, située sur la mer, en face de l'ilot Meloria. La population qui est aujourd'hui de plus de 77,000 habitants, augmente tous les jonrs, ainsi que l'étendue de la ville. Livourne est défendue par de bons ouvrages et par deux forts ; un troisième et trois tours fortifiées protégent le port, qui est vaste et sûr, mais sujet à s'ensabler. Il existe à Livonrne une manufacture d'armes et de grands chantiers; son port franc, le premier qu'on ait établi en Italie, en a fait une des principales places de commerce de l'Europe.

Piombino, avec un pelit port et un fort sur le canal du même nom. 4,000 habitants.

Ponfremoli, sur la Magra dans la Lunigiana, avec une citadelle et 4,000 babilants. Pietra Santa, non loin de la côte, avec

5,000 babitants.

Dans l'ile d'Elhe nous eiterons : Poavo-

Parano, situé au nord de l'île. Cette ville est le siège du gouverneur et possède un palais grand-ducel, un port, un grand hôpital de de fer.

marine et deux forts, Stella et Falcone. Population, 4,000 ames.

Porto-Longone, à l'est de l'île, avec 1,000 habitants, un port et un fort situé sur un roeher élevé. Cette ville apparlenait autrefois au roi de Naules.

n de Napies. Río, village qui possède d'abondantes mines

# ÉTAT DE L'ÉGLISE.

Col Ela, séparé du royaume Lombard- Veinien, au nord., par le Po-Maistro et le Po-disière, au nord., par le Po-Maistro et le Po-dis-Goro, est baigné au nord-est par la mer Adriatique; à l'est il est home par le royaume de Napies; an sud-ouest, par la Méditerrande; à l'ouest par les Elsta de Tocsane et de Modene. Outre la masse principale, ainsi eirconscrile, e le pape posséde enore la principauté de Ponte-Corro et le duché de Bénévent, enclavés dans le territoire raspoilitain.

#### Orographie, etc.

Non Ioin de la limite cocidentale des Iseascens e prolonge, depuis le Monta-Cimion a leathur principale de L'Apennis teascen se prolonge, depuis le Monta-Cimion appoint morrer de qui ever le la terre de la companya d

Les verants explentirimats de l'Aprenin Groscan ne dépassel pus, avec leurs coutre fameant, la voie Emilia, et bordent la plaine de la Itaute-Italia, coupée par une multitude de la Itaute-Italia, coupée par une multitude rée, par le Pé-di-Primaro, des marceages de Counacrhio, d'Ambrajos et de l'Solai d'Ariano, qui fait partie du territoire vénitien. Cet contreés forment de vates plaines sensées de colretes forment de vates plaines sensées de colgeur, de bouquets de roscent et de plairunges; et Valli di Conacctio, separées de la mer par un lido étroit, s'étendent dans l'intérieur à une distance de 20 à 50 kilomètres. An sud de l'embourbure du Pô-di-Primam, une hande étroite de marais, large de 5 à kilomètres à peine, cotoie le rivage de l'Adriatique. Les marremmes de Cervi; à l'est du Savio, sont déjà séparées de la mer par un terrain fermo et en natife bais.

et en partie boisé. Dans toute la partie romaine de la plaine du Pô, surtout dans le voisinage du Delta, les chemins sont tellement défoncés pendant les temps pluvieux, qu'il est souvent impossible de marcher autrement qu'avec un double attelage. Le peu de communications qui se trouvent le long des versants septentrionaux des Apennins, suivent, pour la plupart, les vallées transversales, profondes et ahruptes, creusées entre les chalpons secondaires. Les chemins peu nombreux qui courent parallélement à la chaine principale, sont très-difficiles : le plus souvent ce ne sont que des chemins de mulets. ou tout au plus praticables pour les chariots à bœufs du pays : en outre , ils forment presque tous des défilés considérables. Les vallées du Bolonais et des Marches sont trés-peuplées et bien cultivées jusqu'à leur origine, et riches en vignobles et en hois d'oliviers et de châtaigniers; les beaux pâturages, dont les fiancs des montagnes sont revêtus, favorisent l'élevage des bestiaux, qui constitue la principale ressource de l'bahitant. Les vallées de Potenza et de Chienti, particulièrement, sont au nombre des contrées les plus fécondes et les plus

favorisées de l'Italie.
L'influence de la malaria n'est pas moins funeste sur les plages de la côte romaine que sur celles de la Toscane; elle les a, de même, depeuplées et changées en un vaste désert. La Campagne Romaine s'étend des deux côtés du Tibre, denuis la mer iusuri à Torita, s'apouie

aux pittoresques montagnes Albanaises, au f pied desquelles est située Velletri, et se prolonge jusqu'aux rivages de Nettuno. C'est uno plaine nue, ondulée, interrompne cà et là de collines à pentes adoucies et do cavités arrondies, parsemée do quelques rares groupes d'arbres et do bnissons épineux épars. Sauf quelques champs entourés do longues clôtures de bois mort ou n'y trouve que des pâturages pour de nombreux troupeaux.

C'est au milieu do cette steppe qu'est sitnée Rome : quelques petites localités, entourées de fardins et de vignobles, sont éparses lo long do la marge do ce désert, où l'on ne tronve, dans tout lo reste do son étendue, que des ruines, quelques cabanes do pâtres et des exsalí pour la conservation des provisions de fourrage et des instruments aratoires. En vain v chereborait-on un village.

A partir do Velletri, la campagne de Rome commence à montrer des endroits boisés, et d'autres couverts do marécages, bien qu'elle ne fasse pas encore partie des marais Pontins. Ces derniers commencent à l'est de Nettuno; couverts de roseaux de iones et d'oseraies, ils s'étendent au pied des montagnes Lépiniennes lusque vers Terracine, sur une longueur de 33 kilométres et uno largeur do 7 à 15, et sont séparés de la mer par une chalne de collines hasses et boisées. On a fait bien des tentatives pour dessécber ces vastes marécages, sans pouvoir réussir à faire écouler les eaux qui y croupissent; on a crousé, dans le sens de leur plus grande longueur, le Navigtio grande, ou Linea Pia, et plusieurs grands fossés d'écouloment paralleles, coupés transversalement par d'autres fossés. Les terrains qu'on est sinsi parvenu à mettre à sec et à cultiver sont d'une grande fertilité : les canaux sont bordés d'arbres chargés des fruits les plus oxquis du Midi et reliés par des guirlandes do ceps entrelacés; mais les miasmes pestilentiels, qui s'élèvent do toutes parts dans l'air, s'opposeut à tout établissementfixe, mêmo dans ces endroits reconquis sur la stéritité du désert. On n'y trouve, comme dans lo reste de cette région désolée, que des casalé disséminés à de grands intervalles et quolques buttes misérables, qui abritent, en biver, les patres nomades descendus des montagnes avec leurs troupeaux de cheyans, de bœufs et de buffles.

Les hauteurs du Sub-Apennin romain, pe sont pas, il est vrai, frappées do solitude par la malaria, comme les hauteurs volcaniques des Maremmes toscanes ; mais le sol est pauvre dans la partie sud-est, et dans les vallées du Liri et du Sacco, tributaires du Garigliano, la culture est plus chétive que dans les vallons de Foligno, de Terni, de Rieti, de Tivoli et sur les hanteurs des montagnes d'Albe, Là prospère l'olivier, et la vigne étale sur de grands treillages ses longs ceps vigoureux, qu'on fait grimper lo long des arbres dans le reste de l'Italio: mais les céréales sont rares, leur culture n'occupant quo les espaces unis propres au labour : sur les flancs déboisés des collines, on ne trouve que de maigres herbages où broutent les moutons et les chèvres. Les villages et les bameaux sont très-éloignés les uns des autres : les villes sont rares dans les vallées : on ne rencontre quo peu do maisons et do fermes isolées. La circulation, dans co pays montueux. déchiré par des torrents et des ravins nombreux, est d'antant plus difficile et plus bornée. que les chemins existants sont tout au plus bous pour des chariots à bœufs, tant ils sont raides ot étroits.

#### Hydrographic,

Le Tibre, le flenve lo plus considérable de la Péninsnlo sprès le Pó, prend sa source au Monte-Comero en Toscane, baigne, avec ses affluents, la partie méridionale de l'Etat du Pape, et se lette dans la mer à Ostia, par deux bras qui forment l'Ilo sacrée (Isola sacra), et dont le plus septentrional, appelé Fiumicino, est pavigable. La vallée supérieure du Trang. resserrée entro l'Alpe della Luna et l'Alpe della Catenaja, qui font partie de l'Apennin central, est, Jusqu'an voisinago de Citta-di-Castello, plus âpre, plus impraticable et moins cultivée que le val Casentino. De cette ville à Perugia, la valléo est plus profondément découpée encore; plus bas, jusqu'à Torita, elle n'est pas moins étroite, mais les berges sont très-praticables, quoique les nombreux affinents y forment uno multitude de défilés. Le fleuve, s'ouvrant un passage entre de bautes rives, bordées de rocbers, se précipite impétuensement à travers les montagnes inférieures qui environnent lo lac Trasimene: avant lo confinent do la Nera, le fond do sa vallée s'élargit rarement assez pour laisser place à quelques prairies étroites. A Torita, le Tibre débouche dans la plaine; dès-lors, accompagné seulement de petites collines boisées, il s'écoule plus paisible. A quelques lieues avant Rome, il devient navigable pour de petits bateaux; sa profondeur n'est, en cet endroit, quo do 1 mêtre à 1 mêtre 35; sa largeur est do 144 mètres à Ponte-Molle, de 108m, 75 au pont Saint-Ange à Rome, et de 75 mêtres environ, en moyenne, au-dessous de ce point; ses rives y devienment boisées, et enfin marécageuses vers son embouchure, Au-dessous de Rome, il n'existe plus de pont sur le Tiane, qui déborde souvent dans cette partie de son cours. Les eaux, en général, sont troubles et limoncuses.

Les affluents les plus remarquables du Tiaak nont : le Paglione avec la Chiana à droite, le Topino avec le Chiascio. la Nera avec le Vetino, et enun le Tererone, à gauche. Le plus abondant de tons, la Nera, prend

Le plus abondant de tons, la Nera, prend sa source au Monte-Sibilla. Jusqu'au confluent du Velino qui arrive des Abruzzes, amenant les canx du Salto et du Turano, la Nera

roule ses flois rapides au fond d'une vallée rocheuse et sauvage qui s'ouvre ensuite de plus en plus, et est accompagnée de berges fertiles, couvertes de bois d'oliviers et de châtaigniers, jusqu'à Orte, où la Nera entre dans le Tians.

La vallée inférieure du Topino forme, appés le passage que la rivière s'ouvre à Rosciano, le vaste bassin de Foligino qui est aussi bien eultiré et aussi populeux que le Vald'Arno et les pentes de la vallée centrale du Tanax; des milliers d'habitations isolées y sont répandues de tous côtés, cachées parmi les oliviers et les guirlandes de vignes.

La vallée du Teierrone, dont les eaux, en se précipitant dans la plaine de Rome, forment la éclèbre cascade de Tivoli, fait pareillement partie des régions de montagnes les plus fertiles de la Peninsule, ainsi que les vailées secondaires des affluents du Teverone, qui sont formées par les montagnes d'Albe-

Les vallées de l'Anione, affluent du Tercone, celles du Sacco on Tolero, qui entre dans le Garigliano, prês de Ceprano, celle du Liri, entre Capistrello et Soris (Valdi-Rovetto) sont moins bien peuplées; le fond de ces vallées est étroit, et les rivières, ains iresserrées, causent de grands ravages pendant les grandes pluies.

Entre l'embouchure de la Fiora et du Garigliano, nous ne citerons que la Marta qui conduit à la mer les eaux du lac de Boisena, long de 19 kilomètres environ sur une largenr de 15 kilomètres.

Au nord de l'Apennin toscan, le Pd di Pri-maro reçoit le Ron, la Sacnen, le Sidro, le Santerno et le Senio, qui ne sont tous que des torrents d'autant moins importants que teur conra à travers la plaine n'a qu'un déreppenent minime. Le finco quit les mon-popenent minime. Le finco qui en conduit une partie de la canal di Cento qui en conduit une partie d'am le Poatello, et le canal de Bodgone qui reçoit le reste à Malalbergo et le porte dans le P Oatello, et le canal de E for E f

Le canal de Ferrare va de eette ville à Ponte lagoscuro sur le Pô-Maisstro; le Naviglio-di-Faènza conduit de eette ville et du Lamone à Mezzano sur le Pô di Primaro.

Les cours d'eau qui se jettent dans la mer Adriatique, au snd du Pô, le Lamone, le

Ronco, le Sario, sontauxi insignifants que las affluents que nous venons de nommer. La Ronco eoule au fond d'une vallée étroite depuis le Monte-Falterone jusqu'à Médola, où il débonche dans la plaine, se réunit au Montone et se jette dans la mer par deux bras, près de Ravenne.

L'a Marecchia, la Poglia, le Metauro, l'arino, le Musone, la Potenza, le Chienti, la Franz, l'Aso et le Tronto dont le cours inférieur forme la frontière de Naples, desendent tous de l'Apennia romain, et nesont, à proprement parfer, que des torrents qui ne possédent que dans certains moments una importance militaire tout à fait accidentelle et transitoire.

Les beaux pays qui composent l'Elat du pape pourraient fouir d'une grande abontant de la composition de la composition de la fertilité du sol. Mais, al on except les régions septentionales les plus voisines de DV. Tagriculture est escrée partonia vove une extrême néter de la composition de mort couvre ce qui manque en eréctiers aux autres parties de l'Esta, où, du treste, on y mapple aussi per une forte consommation da

ebâtaignes et de légumes secs. D'après le marquis Vanni, la superficia totale des terres cultivées se compose de 242,000 rubi de terres labonrées, de 14,600 rubi de vignobles, de 162,000 rubi de prairies, de 1,400 rubi de potagers et de 170,000 rubj de forêts; en tout, 590,000 rubi. Selon Bowring, le tiers seulement de la superficie totale du pays est mis en culture. La culture de la vigne se pratique avee nne grande incurie, et ne satisfait pas même anx demandes du marché intérieur. Celle de l'olivier est mienx entendue, et fournit tous les ans, pour l'exportation, nn exeédant considérable d'hnile. Les magnaneries prospérent surtout dans la Romagne et dans la Marche d'Ancône : mais, faute de mannfactures, on exporte la plus grande partie de la

La race ebevaline, autrefois si remarquable, a considérablement dégérée; cependant, tous les grands propriétaires posséent des assuments en la considerablement des la considerablement en la considerable dans le porte une quantité assec considérable dans le consume de Naples et en Lombardie. Les meilleurs proviennent de la campagne de Rome et du hars du des de Pareschi, dans un considerablement de la campagne de la campagne

trie métallurgique est inconnue dans l'État de l'Eglise: à Canacchio et près de l'embouchure du Tibre, on exploite des marais salants. L'industrie et le commerce sont des plus mé-

diocres. En 1827, la population s'élevait à 2,471,557 ames; selon Hassel, il y avait 1,176,100 cultivateurs propriétaires; 716,713 manu-facturiers, fahricants et gens de métier; 21.508 soldats et marins, et 53,484 ecclésias-

tiques et religieux des deux sexes. En 1834, la population était de 2,585,000 ames

Le recensement le plus récent donne un résultat de 2,592,329 habitants, Serrirostri évalue la population à 2,700,000 an

Pour l'enseignement supérieur . l'État l'Église entretient 7 universités : celles de Rome et de Bologne sont les premières du pays. L'enseignement secondaire est donné dans 21 colléges, dont 4 à Rome, dirigés par des corporations religieuses, ainsi que toutes les écoles élémentaires de l'État, dont le nombre, du reste, ne s'élevait qu'à 372 en 1833. Il existe aussi plusieurs Instituts pour les beaux-arts, une école vétérinaire et des écoles d'artillerie et du génie, à Rome, Ferrare et Bologue.

Le gouvernement est monarchique: l'exerrice de la souveraineté appartient au pape . obligé, néanmoins, d'après les principes de la constitution, à consulter le consistoire des cardinaux pour la solution des affaires importantes. La direction des relations politiques et ecclésiastiques avec l'extérieur est centralisée entre les mains de la Segretaria di stato et de la Segretaria de brevi pontifici.

Aujourd'hui , le ministère se compose de 6 départements (Segretarie existenti nel palazzo apostolico) : celul des affaires étrangères, chargé aussi des affaires militaires et de la police; celui des affaires ecclésiastiques et des brefs: celui des affaires intérieures réuni à lui des finances, dirigé par un trésorier-général; celui des suppliques, des réclamations et des graces; celui de la justice (la segretaria di monsignore Uditore santissimo.

A côté de ce ministère existent encore les antorités centrales suivantes, placées immédiatement sous la direction du Pape et du Sacré-Collége : la Segnatura di Grazia, chergée de recevoir les réclamations contre les autorités de Rome et des provinces : la Penitenziaria, chargée d'examiner les demandes de dispenses pour les cas de conscience dont l'absolution est exclusivement réservée au pape : la Datarie qui perçoit les revenus des dispenses, des grâces, des prébendes, etc., pour lesquelles il faut payer des taxes, qui forment une des principales sources de revenu

pour le trône apostolique : la Cancellaria apostoriea, chargée de l'expédition des bulles, Pour seconder l'administration intérieure et diriger certaines affaires séculières et ecclésiastiques, il existe 24 congrégations présidées chacune par un cardinal.

Le degré inférieur dans l'administration de

la justice est formé par les juges des villes et des bourgs, placés immédiatement sous les tribunana civils constitués dans chaque cheflieu de province et chargés aussi de la justice criminelle. Rome et la Comarca en ont trois. En deuxlème instance, les affaires sont portées devant quatre cours de justice ; la cour d'appel de Bologne pour les quatre Légations et celle de Macerata pour les autres provinces transapennines: le tribunale della Segnatura pour les provinces en-decà de l'Apennin, et la sacra Ruota romana pour la capitale et son territoire, ainsi que pour les affaires ecclésiastiques et les prébendes étrangères; c'est pour cette raison que la ruota comprend six assesseurs étrangers. En dernière instance, l'Uditore santissimo décide les affaires, tant civiles que criminelles, comme juge unique; il n'est pas tenu rigoureusement au texte de la loi et luge selon l'équité et la conscience.

Les contestations commerciales sont portées devant un tribunal de commerce, joint à la chambre de commerce instituée à Rome en 1831 ; outre ce tribunal II en existe encore huit

L'Etat de l'Eglise est aujourd'hui divisé en 21 provinces, savoir : la Comarca de Rome ; les 6 légations de Bologne, l'errare, Ravenne, Forli, Urbino-et-Pesaro, et Velletri ; le commissariato de Lorette et 13 délégations. A chaque légat ou délégat est adjointe une

congrégation purement consultative (congregazione amministrativa) composée de 4 conselliers. Le légat ou délégat dirige toutes les affaires sous le contrôle de l'autorité centrale, à l'exception des affaires ecclésiastiques. judiciaires et financières ; il a sous son autorité les governators des cantons. Les légats, les delégats, les governatori et les conseillers sont tous nommés par le pape. Chaque commune possede un conseil municipal; la magistrature se compose d'un gonfaloniere et des anxiani. Un conseil provincial présidé par le légat, s'assemble annuellement pendant 15 jours au chef-lieu de chaque province; il se compose de membres élus par les candidats qui sont euxmemes élus par les communes et se réunissent au chef-lieu. Le conseil provincial se renouvelle par tiers tous les deux ans.

Les dépenses de l'état furent fixées, pour 1835, a 8,421,215 scudi et devaient être convertes par les recettes (1 scudo == 5 fc... 38,456). Les documents efficiels portentles dépenses de 1837 à 7,934,000 acudi (42,720,899 tr.) dont 1,900,000 scudi pour les troupes de ligne et les carabiniers, 290,000 scudi pour les autres troupes, la marine et les quarantaines; 2,680,000 scudi ponr la dette publique, et 500,000 scudi pour le palais pontifical, le collège des cardinaux, les congréga- de francs environ.

tions et les missions. Les recettes de la même année ne se sont élevées qu'à 7,080,000 seudi net (38,122,684 fr.), ce qui constitue un défi-cit de 854,000 scudi (4,598,215 fr.). La dette publique, y compris les derniers emprunts, s'élève probablement à 570 millions

# ÉTAT MILITAIRE (1835).

L'armée papale se compose de tronpes ac-tives et de troupes de réserve, destinées à renforcer les premières, et soldées alors comme elles.

D'aprés l'organisation qu'elles ont reçue en 1831. les troupes actives se composent des corps suivants :

| DÉSIGNATION DES CORPS.                                      | HOMMES. | CUEVAU |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------|
| I. Le ministère de la guerre ct le grand état-major-général | 439     |        |
| II. Le corps du génie.                                      | 24      | ı      |
| TOTAL                                                       | 160     |        |
| III. Infanterie                                             |         |        |
| 2 batajilons de grenadiers de 6 compagnies                  | 4555    |        |
| 5 bataillons de fusiliers de 6 compagnies                   | 3610    |        |
| 2 betaillons de chasseurs de 6 compagnies                   | 4456    | l      |
| 1 bataillon de vétérans de 4 compagnies.                    | 748     | 1      |
| 2 régiments suisses, à 2 hataillons de 6 compagnies         | 4250    |        |
| TOTAL                                                       | 44508   |        |
| iV. Cavalerie                                               |         |        |
| 1 régiment de dragons de 4 escadrons, ou de 8 compagnies.   | 734     | 571    |
| 1 escadron de chasseurs à cheval,                           | 263     | 202    |
| TOTAL                                                       | 997     | 773    |
| V. Artillerie                                               |         |        |
| 1 batterie d'artillerie nationale avec train,               | 982     | 124    |
| 1 compagnie d'artillerie suisse.                            | 147     | 88     |
| TOTAL                                                       | 1129    | 212    |
| Total général de l'armée active                             | 13794   | 985    |
| V1. Arma política (troupes de police ),                     | -       |        |
| I régiment de carabiniers à pied et à cheval                | 2774    | 614    |
|                                                             |         |        |

|                                      | номятел.     | CHEVAUX.   |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| 1 corps de bersaglieri               | 46568<br>924 | 1396<br>84 |
| Total.                               | 3698         | 495        |
| VII. Réserve                         |              |            |
| Etat-major et 4 hrigades (volontari) | 5500<br>600  |            |
| TOTAL                                | 6100         | 15.5       |
| TOTAL DES FORCES MILITAIRES DE BOME  | 23592        | 4480       |

#### Observations.

 Le ministère de la guerre (consiglio delle armi) est placé sous l'autorité du cardinal secrétaire-d'état des relations extérieures, et présidé par un prélat. Il se compose de 4 secprésidé par un prélat. Il se compose de 4 sec-

tions et de 93 individus de divers grades.

11. Le corps du génie se compose de 1 major, 3 capitaines, 3 lientenants, 6 sous-lieutenants et 8 cadets, auxquels est confée la direction de tous les travaux des établisse-

ments militaires.

II. L'état-major d'un bataillon de grenadier, de fesiliters ou de chasseurs se compose d'un commandant, 1 adjudant, 1 quartiernalire, 1 chrurgien, 1 chapelain, 1 adjudantsous-officier, 1 tambour-major, 1 armurier; en tout, 8 hommes.

La compagnie a 3 officiers, i 15 sous-officiers, tambours et soldats et 1 enfant de troupe; total 119. Les chasseurs ont i 20 hommes par compagnie, ayant 3 clairons.

L'état-major du bataillon de vétérans a 5 officiers, et 67 sous-officiers et musiciens. Une des quatre compagnies est une compagnie de discipline.

Un régiment suisse se compose de à baisilnons de é compagnies, dont i de grenadiers, 4 de lusiliers et i de voltigeurs, L'état-major du régiment compe to officiers, chapelains, chirurgiens et auditeurs; le petit état-major de bataillon se compose de 6 officiers, 2 tambour-majors et 8 aspeurs. Chaque compagaile est de 3 officiers, 21 sous-officiers, 2 tambours, 145 a obtait et 1 enfant de truupe: total 172 bommes, La force d'un régiment et de 2,113 bommes.

La capitalation concine en 1832, pour vingt ens, avec les troupes suisses, leur accorde de grands avantages. Selon cette capitulation, lea officiers et soldats seront catholiques, et les recrues devront avoir de 18 à 36 ans. La durée de leur service est de 4 ou 6 ens, au hout des quels ils peuvent faire renouveler leur engagement, qui se fait contre nne prime déterminée. Si les recrues sulsses ne suffisent pas pour compléter les régiments, ceux-ci sont autorisés à recevoir dans leurs rangs un nombre illimité de volontaires étrangers de toute nation. Après 30 ans de service, les officiers recoivent leur solde entière : après 25 ans les deux tiers, après 20 ans la moitié. En cas que le gouvernement voulût licencier les régiments avant le terme fixé par la capitulation, les offleiers et sous-officiers recevraient 6 mois de solde et les frais de ronte jusqu'à la frontière de Suisse; ceux qui anraient alors plus de 8 ans de service, recevraient 3 mois de solde et une somme égale au tiers de leur solde depuis leur entrée an service. Si les régiments étaient licenciés avant la 10° année, les officiers passeront dans les troupes nationales, et conserveront leur solde jusqu'à leur 20e année de service. S'ils veulent se retirer avant, lls recevront une pension viagére déterminée. Tous les officiers ont droit à un congé annuel de 4 mois, avec conservation de leur solde; les sousofficiers et soldats ont drolt à un congé de 4 mois tous les 2 ans, avec jouissance de leur. solde, et pourront le faire prolonger de 4 autres mois, mais sans toucher leur solde pendant ce

IV. L'état-major du régiment de dragous se compose de 8 officiers et 6 sous-officiers, avec 3 chevaux. Une compagnia a 4 officiers, 18 sous-officiers, 4 trompettes, 1 maréchalferrant, 1 sellier, 95 soldats et 2 enfants de troupe; total 125 bommes. Le régiment compterait ainsi 1,014 hommes; mais il n'y a de présents que 734 hommes et 571 chevaux. Un demi-escadron forme le dépôt. L'état-major de l'escadron de chasseurs estde 9 hommes.

Les ebevaux de cavalerie sout achetés, par une commission de remonte, chez les éleveurs de ehevaux, et sont en général fort heaux,

V. L'artillerie devrait se composer de 2 compagnies de campagne, et de 8 compagnies de place. Les premières sont affectées au service des 2 batteries de bataille; les dernières ne sont qu'au nombre de 6, dont 3 pour la garde des côtes et 3 pour le service des places. Une de ces compagnies est formée de ponton-

niers, de sapeurs et d'ouvriers, Selon les réglements, l'état-major se composerait d'un lientenant-colonel, d'un major inspecteur du matériel, de 4 autres officiers,

d'un chapelain, d'un chirurgien, de 10 sousofficiers, etc., total 18 hommes, Chaque conpagnie aurait 4 officiers et 108 sous-officiers. tambours et canonniers.

Le train distribué entre les batteries de campagne se compose de 3 officiers et 85 sonsofficiers et soldats, avec 17 chevaux de selle et 107 de trait.

L'effectif réel de l'artillerie nationale n'est pas aujourd'hui de plus de 982 hommes. La compagnie d'artitlerie suisse a 4 offi-

ciers, 17 sous-officiers, 4 trompettes, 8 artificiers, 72 canonniers-servants, 36 canonniers-conducteurs, et 6 ouvriers; total, 147 hommes, 88 chevaux de selle et de trait. Elle sert la troisième batterie de campagne. Chaque batterie se compose de 2 ohusiers, de 6 pièces de six piémontaises, de 8 caissons à nsunitions, de 2 forges de campagne, et se subdivise en denx demi-batteries,

L'état achète ses armes en Autriche et en France.

VI. L'arma politica, qui fait le service de police et est placée immédiatement sous les ordres du gouvernent de Rome, ministre de la police, peut, en quelque sorte, être considérée comme une partie de l'armée active. Le régiment de carahiniers se compose de 10 compagnies ou 5 sections commandées chacane par un lieutenant-colonel. L'effectif des compagnies est proportionne à l'étendue de la province où elles sont stationnées, mais il ne doit

pas excéder 220 hommes et 40 chevaux. Les bersagliers sont distribués dans les provinces limitrophes du royaume de Naples. Ce corps se compose de 1 major, 1 adjudant, 992 officiers, sous-officiers et soldats, et 84 chevaux.

Les tronpes de police s'équipent elles-mêmes au moven d'une allocation annuelle.

Outre les troupes eitées dans le tableau cidessus, il existe encore une compagnie de garde-suisse, qui lait le service intérieur du palais pontifical et accompague le Saint-Père à toutes les fêtes religieuses auxquelles il assiste.

Eufin, quelques compagnies de douaniers

sont réparties sur les frontières. VII. Les volontari, qu'on peut regarder comme troupes de réserve, doivent être indigénes, âgés de 20 à 50 ans et domiciliés an lieu de leur inscription. On les exerce les dimanches et jours de fête, et ils font gratuitement le service intérieur des communes; en récompense ils sont exemptés des corvées de voirie et de la taxe personuelle (fogatigo), et traités gratis, en cas de maladle, par les médecins du gouvernement. Après 15 ans de service, ces avautages leur demeurent assurés après leur retraite. En cas de service extraordinaire, hors du territoire de leurs communes. on leur donne le pain et la solde des autres troupes. Le général et l'inspecteur provincial sont nommés par le pape; les sous-inspecteurs de direction et les officiers, par le cardinalcommissaire: les sous-officiers sont désignés sur la présentation du chef de bataition, L'habillement est fonrai par les commanes, les armes par le gouvernement.

En 1835, il y avait 4 hrigades : celles de Ferrare et de Bologne avaient 10 compagnies; celles de Forli et de Ravenne 8 compagnies. Une compagnie comptait de 110 à 160 bommes, et se subdivisait en détachements de 10 hommes, au moins, avec un caporal. L'effectif des 36 compagnies était de 5,500 hommes environ.

On dit que le licenelement des volontari est résolu.

La Guardia civica de Rome devalt former 2 régiments de 2000 hommes. Mais, en 1835, elle comptait à peine 600 hommes, fournis par la classe aisée des marchands. Ils sont également exemptés de l'impôt, s'habilleut à lenra frais et ne recoivent de l'Etat que leurs armes.

Les conturioni des autres légations et délégations ne sont point habillés, n'out qu'un armement misérable, el sont complétement soumis à l'influence du clergé. Leurs officiers sont cholsis parmi les petits propriétaires. Dix à douze centuries doivent former un colonellate et chaque province doit eu avoir aulaut que de districts. D'après ce projet, les centurioni formeraient un corps de plus de 60,000 bommes; mais tout au plus en réunirait-on 20,000.

Le territoire de l'Etat du Pape est partagé en 3 divisions militaires : Rome, Ancone et Bologne, Celle de Rome comprend toutes les

provinces à l'est de l'Apennin; celle d'Ancone, les Marches et le pays situé entre le Tronto et la Conca: celle de Bologne, le reste du pays jusqu'au Pô. Chacune de ces 3 divisions a pour commandant un général ou nn officier d'état-major, et possède un conseil de guerre ; le conseil de révision siège à Rome. Les troupes suisses ont une juridiction particultére. Toutes les fournitures de draps, de cuirs, de casernement, de vivres, le matériel d'artillerie, etc., s'achètent par vole d'adiadication. Les effets d'équipement et d'habillement se confectionment à Rome, dans l'hospice de San-Michaele.

Le recrutement de l'armée s'opère, en régle générale, par voie d'engagement volontaire à prime, pour 3 ou 6 ans. Si ce procédé ne suffit pas, on a recours à la conscription ; les autorités des provinces désignent alors les hommes qu'elles croient propres au service militaire, et ne manquent pas de se débarrasser, à cette occasion, de leurs plus mauvais garnements. Ces recrues sont toutes distribuées parml les fusiliers.

La MARINE du pape se compose de 1 capltaine, 3 lieutenants, 2 sous-officiers, 1 forgeron, 2 pilotes, 1 maltre de voilerie, 20 matelots et 3 mousses; total, 33 bommes, qui forment l'équipage de la goëlette San-Pietro et de la felouque San-Plo, stationnées dans le port de Civita-Vecchia.

## TOPOGRAPHIE.

L'Etat de l'Eglise a une superficie de 41,152 kilomètres carrés, avec une population de 2,600,000 ames environ, habitant 90 villes, 206 bourgs et 3,863 villages et bamesus.

#### PROVINCES.

I. Comarca di Roma 279.529 habitants en 1827: 6 villes, 5 bourgs, 200 villages et hamesux.

ROME (Roma), capitale de l'Etat, et résidence du pape, située sur les deux rives du Tibre, qu'on y passe sur 3 ponts dans l'intérieur de la ville, a prés de 23 kilomètres de tour; mais un quart à peine de cette vaste enceinte est aujourd'hui habité : la partie située au sud et à l'est, et une partie de l'ouest est déserte et couverte de ruines qui ludiquent le principal emplacement de la Rome antique. La ville moderne occupe principalement la portion septentrionale de la partie de l'enreinte placée sur la rive gauche du T.bre, dans l'angle droit que le fleuve forme devant le chàteau Saint-Ange. Ce dernier, la citadelle de Rome, est situé sur la rive gauche au bout du pout du même nom, et se compose de l'antique mausolée d'Adrien et d'une enceinte régulière formée de 4 bastions. Il sert de prison d'état, de dépôt pour le trésor et les archives, et communique, au moyen d'une galerie, avec l'immense palais du Vatican, résidence d'hiver des papes, qui termine, au nord-ouest, la partie de la ville située sur la rive droite du Tibre. et nommée cité Léonine ou Trastevere. Du côté opposé de la ville, à l'ouest, se trouve le palais Quirinal, magnifique résidence d'été des papes. Outre ces deux célébres édifices, Rome renferme une foule de monuments,

GÉOGRAPHIE MILITAIRE DE L'ITALIE.

d'églises superbes, de vastes palais, de villas et de jardins. Les rues les plus remarquables sont : la strada del Corso, la strada di Ripetta, et la strada del Babuíno qui viennent, de l'est, du centre et de l'ouest de Rome, aboutirà la place et à la porte del Popolo, l'entrée la plus septentrionale de la ville, sur la rive gauche. La strada de Condotti et la Via Fontanella établissent entre ces trois rues une communication en ligne droite. La strada di porta Pia, conduit du Quirinal à cette porte. sur la route de Tivoli. La strada de Banchi. part du pont Saint-Ange. La strada della Lungara et celle della Longaretta traversent, en suivant la direction du Tibre, la Trastevere depuis Saint-Pierre Jusqu'à l'île San-Bartolomeo, placée à l'extrémité sud de la ville actuelle. Les autres rues sont en général, il est vrai, assez larges, mais presque toutes tortueuses et en mauvais état. Parmi les \$6 places publiques, celles de Saint-Pierre, du Campo-Vaccino, del Popolo, Colonna, di Monte-Cavallo et la Piazza Navona sont les plus grandes. Rome possède une des premières universités d'Italie (università Romana della Sapienza), un grand nombre de collèges, d'écoles des beaux-arts, de musées et d'institutions scientifiques ou artistiques de teut genre. C'est, en même temps, une des villes commercantes et manufacturières les plus considérables de la Péninsule, Les environs de Rome, ladis si fertilés et si riants, sont aujourd'bul frapoés d'une morne stérilité par la Malaria. A peine y voit-on çà et là des restes de monuments funébres et des aqueducs à demi-ruinés. (En février 1799, occupation de Rome par les Français, et par les Napolitains en novembre; reprise, en décembre, par les Français.)

Subiaco, petite ville de 2,000 habitants,

près du Teverone, avec un château papal et un beau couvent de Bénédictins. Tívoli, dans une délicieuse vallée du Te-

Ticoli, dans une délicieuse vallée du Teverone; pop. : 6,000 ames. Albano, non loin du lac du même nom,

Albano, non loin du lac du même nom, avec 3,000 habitants. Dans le voisinage, et sur les rives du lac. Castel-Gandolfo, résidence d'été des nancs.

# II. Légation de Velletri.

51,500 babitants; 6 villes, 7 bourgs, 126 villages et hameaux.

Velletrat, au pled du versant méridional des montagnes d'Albe; 12,000 hab. Terracine, située sur la frontière de Naples, dans un pays insalubre à cause du voisinage

des Marais-Pontins, 8,000 habitants.

117,537 hab.; 7 villes, 5 bourgs, 200 villages et bameaux,

FROSINONE sur la Cosa, 6,500 habitants.

Ponte-Corvo, sur le Garigliano, chef-lieu de la principauté du même nom, enclavée dans la province napolitaine de Terra di La-

toro. 0,000 habitants.

## IV. Bélégation de Benevento.

22,704 babitants; 1 ville, 8 villages (enclave du royanme de Naples).

etave du royaume de Naples).

Bénévent (Benevento), au confluent du Sabato et du Calore, avec 14,000 habitants et une petite citadelle, fait un commerce consi-

## dérable de grains et tient de grandes foires. V. Bélégation de Viterbe.

#### VI. Délégation de Civita-Vecchia.

## VII. Délégation d'Orviéto. 145,022 habitants; 13 villes, 24 bourgs,

276 viltages et bameaux.

Viterre (Viterbo), entourée de vignes et

de villas, avec 13,000 habitants.

Boncialione, dans une profonde vallée

Ronciglione, dans une profonde vallée au bord du lac de Vico, et sur la route principale de Rome, possède des fonderics de fer et des papeteries.

Civita-Castellana, avec 3,000 habitants, possède un vieux fort servant de prison d'état. (En 1799, défaite des Napolitains par les Français.)

CIVITA-VECCHIA, sur la mer Tyrrbénienne, avec des fortifications importantes, un portfranc, un arsenal, des chantiers de construction et 7,000 hebitants, Onviéro, sur la Paglia, avec 8,600 habitants; petite ville renommée, comme Montefiascone, par ses vins exquis.

#### VIII. Délégation de Rieti. IX. Délégation de Spoletto.

148,598 habitants; 6 villes, 14 hourgs, 204 villages et hameaux.

Rieti, sur le Velino, 12,000 habitants; posséde une vieille citadelle, un lycée et des fabriques de draps. Terni, entre deux bras de la Nera, 6,000

babitants.

Spolete (Spoleto), sur la Mareggia, qu'on y passe sur un magnilique pont romain de

# 200 mètres de hauteur, possède une vieille citadelle, devenue prison d'état, et 7,000 habit.

188,598 habitants; 7 villes, 19 bourgs, 316 villages et hameaux.

Prnosw (Perugia), ville de 30,000 babitanis, située sur une éninence entre la rive droite du Tibre et le lac Trasimee, posséel une université, un musée et des fabriques de soie. Ses environs sont fertiles et bien entilvés. Foligno, sur le Topino, importante par son commerce actif et par ses fabriques de draps, de papier et de bougies. Poy. 9,000 ames.

# XI. Delégation d'Ascoll.

#### XII. Délégation de Fermo. 160,936 habitants; 4 villes, 15 bourgs,

82 villages et hameaux.

Ascoli, petite ville entourée de murs et si-

tuée sur une montagne entre le Tronto et le Castellano; population : 8,000 habitants. Framo, à quelques myriamètres de la côte de l'Adriatique, est entourée de murs et possé-

de une université et une population de 14,000 ames. Le petit bourg de Porto-Ferno forme te port de la ville. Dans le voisinage se trouve un magnifique palais construit par Jérôme Bonaparte.

#### XIII. Délégation de Macerata. XIV. Délégation de Camerino. XV. Commissariat de Lorette.

#### 143,820 habitants; 0 villes, 17 bourgs, 404 viltages et homeaux.

MACERATA, sur le Chienti, avec une population de 15,000 ames et une université.

Tolentino, sur le Chienti, 3,000 habitants. (Le 2 et 3 mai 1815, défaite des Napolitains par les Autrichiens.) CAMERINO, bâti sur une montagne, non loin du Chienti, possède une université et 7,000 ames de population.

LORETTE (Loreto) non loin de l'embonchure du Musone, petite ville de 8,000 ames, située sur une colline, avec un pélerinage célèbre.

# XVI. Bélégation d'Ancône.

155,397 habitants; 3 villes, 17 bourgs, 40 villages et hameaux.

Axcóxe (Ancono), blite en ampbithétre sur coline, a bord de la mer Adriaique, possède une forte citadelle, un port-franc, un tribunal d'appel et fait un assez grand commerce, surtout de chanvre et de lin; population, 33,000 ames. (Prise par l'armée austrorrusse en novembre 1799; occupée par les Français depuis le 33 février 1832, jusqu'en décembre 1838).

Osimo, sur le Musone, avec 7,000 habit.

Jesi, avec 6,000 habitants et des fabriques de soie.

#### XVII. Légation d'Urbino-et-Pesaro.

216,071 habitants; 12 villes, 16 bourgs, 410 villages ethameaux.

Unnux (Urbino), avec 8,000 habitants, une

vicille citadelle et une université.

Pesaro, sur l'embouchure du Foglio, avec

na port, un commerce assez élendu et une nombreuse marine marchaude; population, 12,000 babitants. Fano, ville commerçante de 15,000 ames;

possède un port et une nombreuse marine marchande.

Sinigaglia, petite ville de 6,000 habitants, à l'embouchure de la Misa; le port est sans importance; mais la foire célèbre qui se tient dans cette ville, est une des plus grandes de l'Europe et la plus considérable de l'Italie.

San-Leo, châtean-fort, situé non loin de la Marecchia, sur une montagne, et servant de prison d'Etat.

## XVIII. Légation de Forti.

188,097 habitants; 6 villes, 9 bourgs, 333 villages et bameaux.

Foul, sur la Ronca, avec 16,000 habil., nne université et quelques fabriques.

Cesena, sur le Savio; 15,000 babitants.
Rimini, près de l'embouchure de la Marecchia, où se trouve un petit port ensablé,
propre, tout au plus, à recevoir des barques de
pécheurs; un beau pont romain y traverse la
rivière au point de jonetion de la voie l'ami-

n nienne et de la voie Emilienne; population, t 10,000 babitants. Cesenotico, non loin de la côte; 3,500 ha-

bitants. (Le 2t avril 1815, défaite des Napolitains par les troupes d'Antriche.)

# XIX. Légation de Bavenne.

148,989 habitants; 4 villes, 8 bourgs, 138 villages et hameaux.

RAVENNE (Ravenna), ville de 18,000 ames, située dans un pays marécageux etmaisain, et entourée de vieilles murailles.

Faenza, ville industrieuse et très-commercante, située sur le Limone (Amone) et commaniquant par un canal avec le Pô-di-Primaro; population, 19,000 habitants.

Imola, sur une île formée par le Santerno, posséde une académie et 8,000 habitants.

#### XX. Légation de Bologne.

306,675 habitanis; 2 villes, 21 bourgs, 371 villages et hameaux.

BOLOCA'S (Bologna), grande et belle ville située sur le canul de Bolognequi join le Reno à la Swrena, et entourcé de remparis; c'est la la Swrena, et entourcé de remparis; c'est la seconde ville des Estals-Romains. Elle possède une université célèbre, et ploieurs autres institutions savantes et artisituens eramquables, un hôtel des monnaies et de beaux édifices publice et pariculiers. La population, nue des plus indiastrieures et des plus commerçantes de l'Italie, est de 1,1000 ames.

Le fort *Urbano*, situé sur la route de Bologue à Modène, et que les Français firent sauler en 1796, sert maintenant de garnison à une section de vétérans.

# XXI. Légation de Ferrare.

205,084 habitants; 9 villes, 13 bonrgs, 264 villages et bameaux.

ERRARK (Ferrara), sur le Pô-di-Primaro, ville fortulée, grande, mais mal peuplée, posséde une bonne citatelle (un pentagone régulier), plusieurs palais et une université. La citadelle est ocrupée par les troupes autrichenes; population, 24,000 habitauts. (Assiégée en 1799.)

Ponte-di-Lago-Seuro, sur le Pô, petito ville, jointe à celle de Ferrare par un canal, et trés-importante par son port-franc et par le commerce considérable de transit auquel il a donné naissance; population, 5,000 habit,

Comacchio, ville de 5,600 habitants, entonrée de marais, possède d'importantes fortifications occupées par les Autrichiens; grandes pécheries et salines. GR

# RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN.

Ce petit état, un des plus anciens de l'Illièn, ne doit se conservation qu'à son exignité. Il forme une enclave des Elats-Romains, se compose de la ville de Saint-Marin et de 4 villaces, situés entre Cessna, l'imini et t'rebin, et est glacé sous la protection du pape. Ses principales productions sont du vin, de l'buile, des céréstes, du fruit et du bétail. La superficie totale est de 62 kilométres carrés et la population, de 7.500 ames.

Tout citoyen de Saint-Marin est tenu de coopérer à la défense de l'état, qui entretient, pour le maintien de l'ordre intérieur, un détachement de 40 hommes, et peut, au besoin,

mettre sur pied une miljee de 8 à 900 bommes. Les affaires publiques sont dirigées par le consiglio grande, composé de 60 membres dont 20 de la noblesse, 20 de la ville et 30 de la campagne, et par le petit conseil, composé

de 12 membres tirés du sein du grand conseil. Le pouvoir exécutif apportient à deux copitauir regenti qui restent toberu 6 mois à la tête de l'Etat et ne peuvent être réétus qu'après un intervalle de 3 ans. Ils sont chargés de l'administration. Quant à la justice, elle est rendue, en leur nom, par un étrauger, nommé pour 3 ans par le grand conseil.

Les revenus de la République s'élevent à 6,000 seudi (33,000 francs).

SAINT-MARIN (SAN-MARINO) bâtie sur une montagne, à laquelle on ne monte que par un seul cheniin étroit, est environnée de murs et prolégée par 3 petits castels. Population, 5,000 habitants, «Selon M.M. Orioli et Balbi seule-

ment 700.)

Les principaux habitants de la République résident à Borgo situé an pied de la monta-

# ROYAUME DES DEUX-SICILES.

## Possessions. - Limites.

Cel état se compose du royaume de Naples, proprement dit, et de l'île de Sicile, ainsi que des îles de Lipari, et de plosicurs autres qui bordent surtout la côte de Campanie. Ses limites sont : au nord-ouest, l'Etat de

l'Eglise; au nord-est, la mer Adriatique; à l'est, la mer fonienne; au midi et au sud-ouest la nier Méditerranée. Le détroit ou phare (faro) de Messine sépare la terre-ferme de la Sicile.

## Orographie.

Le royaume de terre-ferme est traversé par les masses les plus élevées de l'Apennin central et de l'Apennin méridional ou napolitain.

Les Abruzzes, les tilus apres et les plus pauvres de toutes les provinces de l'Italie inféricure, neuvent être considérées comme un boulevart qui s'avance à près de 25 lieues dans l'Etat de l'Eclise, et à travers lequel deux routes seulement, praticables aux voitures en tout temps, conduisent du nord au midi. Ce sont celles de Rieti à Sulmona par Aquila, et de la côte de l'Adriatique à Sulmong, par la vallée de la l'escara, se prolongeant, après leur réunion, en une seule route qui descend dans les plaines de la Campanie, par Castel-Songro. L'une est fermée par Aquila, l'autre par Pescara; on pourrait regarder celle dernière place comme la véritable clé des Abruzzes, si elle avait de bonnes fortifications. Les montegnes des Abruzaes, à considérer leur banjeur et leur force, se rangent parmi celles de premier ordre; mais elles n'aftelgnent nulle part la région des neiges éternelles et sont en général plutôt nues et déponillées qu'abruptes. Le côté le moins abordable est celui des vallées secondaires du Tibre, qui, presque toutes forment des défilés faciles à défendre. La chalne principale une fois frauchie, on trouve, Il est yrai, des obstacles considérables, soit par la multiplicité des vallées sauvages et des ravins dont l'intérieur est déchiré, et qui sont converts d'une neige profonde jusqu'au mois d'avril, soit par le grand nombre de torrents qui, au printemps et en automne, coupent souvent toute communication, soit euflu par le détaut de chemins de voiture ou de subsistances; néaumoins les montagnes sont praticables partout pour l'infanterie et renferment cà et là des vallées fertiles. Les babitants des Abruzzes, plus rudes et plus endnreis que leura voisins efféminés, sont plutôt pasteurs que colons ; ils vivent principalement de leurs troupeaux de moutons, et u'ont que peu de chose à offrir à une armée passant par leur pays, Celle-ci devra douc faire en sorte de traverser rapidement la région montagneuse, ou de pourvoir elle-même à son entretien.

As sind de l'Aprenini. Les abords de la Campane du cété de la Romagane ne sont jos pane du cété de la Romagane ne sont jos pane du cété de la Romagane ne sont jos compé et propres hi spelle garretz. La ropie de la cote cal lement par la place-faire de figatel: la ropie supérieure, par l'Adrenintorie, offer, delle de-Sam-Germano, par la Finner Baghé, delle de-Sam-Germano, par la Finner Baghé, mais les long délité de Lubrit; Lotte de l'arti, peut en de la companio le long délité de Lubrit; Lotte de l'arti, peut en la companio le long délité de Lubrit; Lotte ces positions, avec un dable secours de l'art, peuve de tradition de l'artin peut de l'artin de l'

toutes les armes. A partir de la vallée inférieure de cette rivière et sur le Volturne, s'étend, le long des rivages du golfe de Naples, jusqu'aux montagues du littural de Castellamare, la belle et fertile plaine de Campanie: à son extrémité sud-est se dresse le cônc isolé du Véruve, dont le pied, couvert de riebes cultures et d'une poputation serrée, vient se terminer sur la cole. à Resina et à Torre-del-Greco, Longue de 90 kilométres sur une largeur de 30 kilomètres, cette plaine n'offre quelques rares places marécageuses que sur sa lisière du côté de la mer, au sud du Garigliano, prés de Mondragone et vers l'embouchure du Volturne. Dans tontes les autres parties, la nature prodique remble avoir jeté à pleines mains ses plus riches dons : car la plaine Lombarde et le val d'Arno eux-mêmes ne sauraient être comparés à cette région privilégiée, ni pour la fécondité inépuisable du sol, ni pour l'exubérante richesse de la végétation. Dans le nord, il faut que la culture assidue obtige le sol à rendre an travail: ici, c'est la nature presque senlo qui se charge de pourvoir aux besoins des habitants. Parmi les champs qui doupent chaque année plusieurs récoltes, sont plantés des arbres fruitiers auxquels la vigne suspend ses guirlandes ; sur les hauteurs prospérent, sans soins et sans culture, l'olivier, le figuler, le mûrier ; et pourtant, en entrant dans les babitations isolées seméea dans la campagne, comme en examinant les villages et les villes, on est péniblement affecté de n'y point trouver cet air d'aisance et de bien-être qui caractérise la Lombardle et le val d'Arno. Cette in digence, au milieu de tant de richesses, est une suite de la paressense sobriété du Napolitain, qui aime mieux se priver que de travailler pour jouir, el demande rarement à ses bras au-delà de ce qui est indispensable pour son existence personpelle

Méme les versants du Sob-Apennin du Vehree, qui chouvent les vallées du Voltame, du Calore et de leurs affluents, ne lo cedent point en éretillé à la plaine; parson du le céréales, du mais et des plantes potaperes, et object de la confesion de la

En ensertero tont différent de la plaine de Campanie est engrenit sur le pays qui, andelà des montagnes de Castellomare, entibers le bassi inférieur de sèce, et s'étent do long du golle de Selerne, jusqu'au pied du Mondylemo qui dis sillair vers la Puratochella-Licutia, lei, l'air est, voinne dans la campane une solitude encre plus profinede, cu en ai y rencostre pas même les casadi de la compane de loine en loin, une halto de plate, et des troupeaut nomades qui trouvent une abonchan plate de las traites profinedes covertes des troupeaut nomades qui trouvent une abondant plate dans les vraises prairies covertes de la companie de la companie de la compalare de la companie de la companie de la compadie de la companie de la companie de la compatant de la companie de la companie de la compate de la companie de la companie de la compate de la companie de la companie de la compate de la companie de la companie de la compate de la companie de la companie de la companie de la compate de la companie de la companie de la compate de la companie de la companie de la compate de la companie de la companie de la compate de la companie de la companie de la compate de la companie de la companie de la compation de la companie de la companie de la companie de la compation de la companie de l

d'un demi-mètre d'herbe.

La Calabre fut, des l'antiquité, renommée
pour sa fertilité. Bien qu'aujourd'bui plusieurs plugaes, le long de la mer, soient complétement incultes et abandonnées, les vallées se
font admirer encore par loutes les richesses d'une nature méridionale; partout le sol calcaire est recouvert d'une couche of human soir
et fertile; de belles foréts ombragent les
croupes de l'Appenin, des bosquets de lau

tons.

riers et des guirlandes de vignes en décorent les flancs, et il ne manque que le travail de l'homme pour rendre à cette terre l'antique fécondité que seconderalt à souhait un climat superbe. Nons avons délà expliqué plus haut one la nature du terrain et tontes les autres conditions ne permettent point, dans ce pays, les opérations avec de grands corps de troupes,

La plaine d'Apulie, à l'est de l'Apennin napolitain, bornée par le Monte-Gargano, qui allonge; sur la mer Adriatique, ses croupes grandioses couvertes d'épaisses forêts, s'étend depuis le Candelaro Jusquedans le voisinage de Bari. Aride et desséchée, elle n'a, outre le Caudelaro, le Cervaro, la Carapella et l'Ofanto, ni ruisseau ni source. On recueille avec soin l'eau de pluie dans des citernes : car même ces rivières disparaissent presque entièrement en été. En hiver, au contraire, gonflées par les neiges et lus pluies, elles précipitent du bant des montagnes leurs flots impétueux, qui déchirent alors lenrs rives. Après leur retraite, les marécages qu'ils laissent derrière eux, et leurs lits même, exhalent des miasmes putrides qui engendrent les fievres de la Pouille. Il est évident, quand on considére avec cela la chaleur accablunte de l'été et l'indolence méridionale de la population, que la culture y doit étre très-chétive, et que la surface de la plaine doit ressembler à une steppe, plutôt qu'à un pays cultivé. Les environs des villes populeuses louissent seuls d'une culture plus développée : dans le reste de la plaine, les champs de mais, entourés de clôtures en maçonnerie, suffisent amplement à la consommation d'une population extrémement sobre. Les villages y sont rares, les métairies et les fermes isolées presque inconnues; des bocages épars de châtaigniers et d'ollviers y rompent à peine la monotonie des prairies, où paissent des chevaux vigoureux et de nombreux troupeaux de mon-

trouvent que snr la côte orientale de la pointe extrême de l'Apulie, entre Otrante et Brindisi, et au centre, entre Son-Vito et Gioja, où le lerrain semble être le plus confns et les montagnes le plus élevées, commo anx environs de Minervino, de Gravosa et d'Altamura. Ces montagnes y sont aussi nues que la plaine, et forment de larges croupes unies, à berges adoucies, et cà et là rocheuses, séparées par de grands enfoncements en forme de bateaux. La même négligence qu'on remarque dans la culture du sol, caractérise aussi tout ce qui a rapport à la facilité des communications. De même que dans le Sub-Apennin romain, pres-

Des forêts d'une certaine étendne ne se

one toutes celles qui existent dans cette région montueuse, rocheuse et pleine de détilés, ne sont que des chemins de somme, où la circulation est encore entravée par d'épais bois de châtaigniers et d'oliviers. Dans la plaine, il est vral, les chemins ne manquent pas; mais ils sont presque tous manyais et dépendent beauconp des influences de la température. De même il n'y a point de ponts sur les torrents, sujets à des crues fréquentes. Cette absence de ponts est surtout sensible dans la Companie, à cause des nombreux canaux d'irrigation : on y rencontre, pour les mouvements des troupes, presque les mêmes difficultés que dans les champs ombragés de la Lombardie.

#### Hydrographie.

Les conrs d'ean du royanme de Naples s'épanchent dans trois mers différentes, mais n'ont tous qu'un cours très-borné. Parmi ceux qui se jettent dans l'Adriatique, les plus considérables sont la Pescara, le Fortore Candelaro, le Cervaro, la Carapella et l'Ofanto; les autres, tels que le Salmello, le Tordino, le Vomano, le Silvano, le Sangro, le Triano, le Biferno, etc., ne sont que des torrents dont l'importance militaire augmente et diminue selon l'état de la température. Le plus abondant de ces derniers est le Sangro, qui s'élance d'une gorge étroite et sombre, et reçoit le Río - Tordo , qui descend du côté d'Alfidena. La Pescara vient do platean marécageux

de Monreale, passe à Aquila sous le nom d'Aterno, prend celni de Pescara à Popoli, après avoir reçn le Gizio, qui vient de Sulmona, et se jette dans la mer au-dessous de la forteresse de Pescara, Jusqu'à Aquila, elle est facilement guéable presque partout; mais après cette ville, elle prend davantage le caractère torrentiel, par sa pente rapide; an-dessous de Chieti, elle se divise en plusieurs bras, ce qui facilite beaucoup le passage. Les environs de l'embouchure sont très-malsains en été, à cause des miasmes qui émanent du sol argileux à la suite des débordements périodiques de la rivière.

Le Fortore prend sa sonrre au Monte-Chilone, reçoit plusieurs petits affinents, forme, pendant son cours, au-dessons de Calenza et à Ponterotto, plusieurs marérages, et se letto dans la mer en face des lles Tremiti, non loin du Lago di Lesina.

Le Candelaro, qui prend sa source su Monte-Gargano, reçolt le Triolo, la Salgola avec le Volgone, le Celone, et se jette dans le golfe de Manfredonia, à travers le Lago-Salso. Le Cervaro et la Carapella, qui coupent parallèlement la plaine d'Apulie, se terminent, le premier, au Lago - Salso, la seconde, au Logo di Salpi, qui, sans doule, élaient jadis des golfes.

L'Ofonto prend sa source au Monte-Gatella, baigne Canosa, et se jette dans la mer prés des salines de Barletta; son cours est lent et son lit vascux. Pendant les hautes caux, un ne peut le passer sans ponts; pendant les eaux basses il offre plusieurs gués.

Le Brandano, le Basiento, la Salandrella, l'Agri et le Sinno qui descendent au golfe de Tarente, du côté de la Basilicate, lo Crati, le Neto, qui s'y jettent sur le littoral de la Calabre, sont tous sans importance, ont un grand nombre de gués et peuvent être franchis presque partout dans feur état ordinaire, Leurs vallées sont assez ouvertes, excepté celle du Neto, qui commence dans la foret de Silla et est étroite et rocheuse.

Les plus grands cours d'eau du royanme de Naples appartiennent au bassin de la Méditer-

Le Liri prend sa source dans un étroit défilé des Abruzzes, non loin de Pétrella, traverse, en décrivant de nombreuses sinuosités, le Val di Rovetto, généralement resserré. baigno Sora et prend, après le confinent du Socco, sur la frontière de Rome, le nom de Garigliano; se détournant ensuite au sud-est, il recoit l'impétueuse Melfa, traverse le territoire do Ponte-Corvo, où Il entre dans la plaine; enfin, aprés un nonveau coude près ilu confluent de la Peccia, il se dirige an sud pour se jeter dans le goife de Gaëte. Sa vallée forme une longno gorge; au printemps et en automne, ses affluents minent les chemine par leurs debordements, et les rendent souvent tout-à-fait impraticables. A Ceprano, le Livi a environ 42 mètres de large et 0m 70 à 2 mètres de profondeur; son tit est sabtonneux el sa pente rapide. Jusqu'à Ponte-Corvo. où il commence à porter de petites barques, il est suéable en plusieurs endroits, malgré l'impétuosité de son cours.

En rouvrant, par des travaux presque achovés, l'ancien canal de déchargement creusé par Claude, et qui déverse dans le Liri le tropplein du lac Fuerno, on essaie de meltre un terme aux ravages que ce lac exerce pendant ses déhordements pérlodiques. On a concu lo projet de le transformer en un vaste réservoir, d'où partiront denz canaux de navigation destinés à joindre la Méditerranée à l'Adriatique. Le lac a 28 à 30 kilométres de circonférence, sur 12 à 15 kilomètres de largeur et une profondeur d'environ 16 à 17 métres. Sa rive est bordée d'une étroite ceinture de terrain plat, marécagenz et couvert de joncs, audelà de laquello des montagnes caleaires, hautes et nues, le cernent de toutes parts. Le Volturne prend sa source à l'ouest d'Isernia. Débouchant promplement des montagnes, il coule au sud lusqu'au confluent du Calors, où il se détourne à l'ouest et s'écoule en serpentant à travers la plaine de la Campanie, entre des rives hautes et escarpées, le plus souvent couvertes de bois; il se jetto dans la mer à Castel-Volturno. Après avoir reçu le Calore, qui lui-méme est grossi, dans le bassin de Bénévent, par plusieurs petits conrs d'eau et se franchit facilement à gué pendant les eaux basses, lo Folturno acquiert une largeur de 75 mètres, et uno telle profondeur qu'on ne peut plus le passer sans ponts au-dessous de ce point; il ne s'en trouvo cependant qu'a Venafro, à Capoue et à Castel-Volturgo, Vers Capoue, le cours du Volturns devient calme : son lit est tapissé de sable fin en couches ondulées; sa vallée, commo celle du Garialiano, offro plusieurs espaces malsains. Il se trouve un bon point de passage, au-dessus de Capone. prés des moulins do Treflisco, qui sont hors de la portée du canon de la place.

Le Lagni (Regii Lagni) qui a élé canalish, vient des environs de Rocca-Rajuola, traverse toute la terre de labour et se jette en partie dans le golfe de Gaëte, par Lago di Patria. De nombreux ponts existent dans toute l'étenduo de son cours. Les Regii Lagni consistent, sur presque toute leur longueur, en 3 canaux parallèles, séparés les uns des autres par des digues d'une largeur et d'une élévation convenables. Celui du milieu rassemble les caux du Calabricito, du Mosto et de plusieurs autres ruisseaux. Les deux canaux latéraux réunissent et emportent les eaux pluviales qui inouderaient les champs pendant des pluies continues. C'est à ces belles et utiles constructions que la Campagna telice doit sa fertilité actuelle : car elles permettent de recueillir de riches moissons sur plus de 20,000 bectares de terrain naguere marécageux et stérile. Au sud de Castellantare, le seul fleuve de quelquo importance que la mer reçoive da

versant occidental de l'Apennin, est le Sele, qui reçoif lui-même lo Tanagro et le Bianco qui arrosent la principauté Citérieure. Sa vallée est fermée de bautes montagnes jusqu'au confluent du Tanagro, de même que les vallées secondaires baignées par ses affluents ; an-dessous du pont d'Evoli, ses rives sont ombragées par la forêt de Persano. Dans les Maremmes, sa vallée s'élorgit et fait place à une vasto plaine: mais la naturo marécagense du terrain le long de ses rives ne permet plus de le franchir.

Le Lao, le Savuto, le Lamato qui se jettent dans le golfe d'Eufemia, et la Mosina qui so jette dans celui de Gioja ne sont que de petites rivières très courtes et sans aucune inportance.

#### ILE DE SICILE.

Cette grando lle cett séparée de l'extrémité méridionale de l'Italie par le détroit de Messine, et entourée de plusieurs groupes de petites lles, parmi lesquelles nous mentionnerons les lies Lipari ou Eoliennes, au nord; les lies Egades, à l'ouest, et l'ille de Pantellaria, au midi.

Les montagnes de la Sieile dolvént être considétéres comme la continuation des Aprenius, area lesquels on leur trouve, en effet, une grade analogie égénoposique. Le habita principale de l'Aprenius fusualaire commence ate detroit; et l'étend le long de toute la côle septembroasie jusqu'à Trapani et au op Son-Pio. Les arieres ini domaileat au op Son-Pio. Les arieres ini domaileat aujour d'hai, élles prennent successivement une foule de déchomiquations locales.

La masse orientate de cette chaîne ne s'élève, en moyenne, qu'à une hauteur de 2,000 à 2,500 pieds. Ce n'est que vers le centre de toute la chaine, près des sonrces du Salso et de la Glaretta, que cette hanteur augmente brusquement, de telle sorte que le point culminant, le Pisso di Case, atteint 6,111 pieds au-dessus de la mer, dont il n'est éloigné que de 25 à 30 kilomètres. Plus à l'ouest, la hautenr do la chaine diminue de nouvean; le Monte Camarata, dans les environs de Castronuovo, a encore \$,922 pleds; mais ensuite la montagne s'abaisse considérablement, pour ne se relever que vers l'alerme et Trapani, en coupoles arrondies, de 2 à 3,000 pieds d'élévation. Le versant septentrional de cette chaine descend brusquement sur la côte, en pentes escarpées et rocheuses : le versant méridional, an contraire, est précédé de vastes plateaux gul s'inclinent insensiblement vers la mer en pentes prolongées, et ne montrent qu'en peu d'endroits des formes plus rudes et des rochers ahrupts. Ces plateaux renferment plusienrs plaines basses, dont celles de Terra-Nova , de Lentini, d'Augusta et de Catania aont les plus étendues; teur monotonie n'est interrompue que par des hauteurs isolées qui a'élévent à 1,000 ou 2,000 pieds au-dessus dn dn niveau général, et parmi lesquelles le Monte Laura (2,225 pieds), dans la province de Syracuse, est la plus élevée.

L'Erno ou Monte Gibello est séparé de la chaîne principale par les vallées de l'Alcantara et de la Gabella, affluent de la Gisretta, anni que par la dépression de terrain qui a'étend de Randarzo à Bronte. Ainsi circoncrite à sa base, la masse giagniteque de l'Enna se trenve aussi isolée que celle du Vésuve. Sa cime couronnée de falees éternélles,

(10,200 pieds au-dessus dn niveau de la mer) dépasse même les sommets les plus élevés de l'Apennin central. Ses revers septentrionanx et occidentanz sont les plus escarpés; son revers oriental, plus donz, mais déchiré de ravins sauvages et inondé de formidables masses de lave se terraine sur la côte, entre Taormina et Catane : son revers méridional enfin, s'appuie sur la plaine basse de Catane. Les régions inférieures de ce volcan, dont la base a £30 à 440 kilomètres de circuit, se distinguent par la riche et belle végétation qui les couvre jusqu'à une hauteur de 7,800 pieds ; la rég des forêts est couverte d'une masse épaisse se ehénes, de châtaigniers, de pins et de hétres; la région alpine est tapissée de magnifiques

påturages. Les rameanx inférienrs dell'Etna, de même que les petites plaines de la côte en général, particulièrement celles de Messine, de Melazzo, de Palerme, de Trapani, et quelques vallées, comme le Val di Noto, etc., sont d'une fertilité extraordinaire et trés-bien cultivés. On y voit prospérer non-seulement les eéréales, la vigne et les plus beaux fruits du midi, mais on y trouve aussi des productions propres à la végétation tropicale. L'intérieur de l'île, malheureusement, est en grande partie désert, abandonné et incuite. Les hauteurs sont, depuis le sommet jusque près de leur base, nues, pelées et sans arbres; les vastes plateaux, véritables steppes par leur aridité et leur solitude, offrent à peine de maigres paturages aux troupeaux errants de moutons et de bœufs. Les eours d'eau torrentiels ne contribuent guère à augmenter la fertilité; la plnie est un phénomène rare, et, sauf quelques semaines, le soleil, pendant toute l'année, darde ses rayons brûlants du haut d'un eiel sans

Maigréese conditions défavorables et le défaut de culture, etet le la jais le greiter d'abondance de l'Italie, produit encore un exédant considérable de céréales, que le cultivateur vient déposer, en échange d'un pris fire par le gonvernement, dans les greniers publics (carréctors), d'où il retire ensmite le grain nécessaire dans les mauvaises années, et d'où se fait également l'exportation.

De même que dans la Pouille, la population est agglomérée, en Sielle, dans une foude bourgs et de petités villes; on ne trouve de villages et d'habitations rustiques isolées que dans le voisinage de Messine et dans la plaine de Catane.

Les rivières les plus remarquables sont; l'Alcantara, la Giarctta, le Trachino, le Dittaino, et le Crisas, à l'est de l'Ile; la Ragusa, le Salso, qui reçoit la Bertaglia, le Blatani et le Palici, au midi; le Termini, le Firme-Grande el la Pollina, annord. Aucun de ces cours d'eau n'est ustigable, carlis sont lous torreaties et faciles à franchir, excepté durant la courte époque des pluies, à moins que l'eurs bords ne s' y opposent par leur nature rocheuse et escarpée. Dans ce dernier cas, its forment des obstacles sérieux, rar les pouis sont anssi rares que les matérians pour en construire.

Ce qui manque également, ce sont de bonnée routes propres aux charrois militaires, tous les transports de marchandiese se faisant à dos d'une onde muité, par des cheunques de concitées, ou n'y peut passer à rheral qu'arce la plus grande peine, à cause de la nature argileuse du sol. Eu outre, dans les plaines comme pur les hauteurs, les jedineis, et champs et les que de carries, ou d'épais mur de l'arce, cequi quagmente concre les difficultés de la circulation.

La roaie qui fait presque tout le tour de lies, en cloisqua le rivage, et qui relie les villes situées au bord de la mer, n'est consrutie en chauses que depuis Mexim jusqu'à Tropani, par Palerme. Dans l'intérieur, tes communications par voltures s'étaient bornuées, jusqu'à présent, à trois chemins, génépartiers, par Norois et le cold de Polizzar; celul de Catanne à Aliesate, par Minos et Terra-Novas, enfan celui de Catanne à Gir-

gensi, par Piazza et Caltanisetta. Ces trois chemins communiquent par celni qui va de S. Filippo à Alicata, par Castro-Giovani. Actuellemeut on a entrepris, et en partie déjà exécnité des constructions de routes pour faciliter les communications dans l'Île.

D'après ce qui précéde, il est aisé à concevoir que la gerre es très-difficié dance pays où l'infanterie peut marcher partout, tandis que la cavalerie est restreinte à un peut nombre de points et que l'artillerie, dont il est pourtant difficiée de se passer dans un pays bérissé de fosts, de casaleis de villes fortifiées, serait promptement ruinde par le terrain linéal, raboleux et pierreux.

La Sicile ne sanzait dre ni atsquée, ni défendaç aves succés, sans le conocur d'une marine, Sa possession est d'une extrême importance pour le royanne de Naples, dont l'armée, une fois repoussée de la terre-ferme, trouvrait à Messine, qu'on peut regarder comme la tête de pont de l'île, de nouvelles ressources pour souteinir l'indépendance de l'Elat et attendre le moment opportun pour

repreudre l'offensive.

Le groupe des lles Lipari, composé de 12

lles principales et de plusieurs llots, est d'origine

volenique. Ces lles out ensemble une ponlation de 18,000 ames envirou. Le volcan de

Strombolf, dans l'île du même nom, la plus

septentrionale de tout le groupe, est constamment en activité.

### CULTURE INTELLECTUELLE ET PHYSIQUE.

Le sol, en grande partie volcanique, des deux royanmes, est d'uno grande fertilité et abondamment couvert d'admirables productions, à l'exception de quelques rares districts.

Des 8,560,000 hectares qui forment la su-

Des 8,360,000 hectares qui forment la superficie totale de la terre-ferme, 4,300,000 seulement sont cultivés ou utilisés en patrarges; 900,000 sont converts de foréts, Le reste consiste en jachéres, marais, lacs, etc. Les provinces de Capitante, Basilicate et Utrate ou sentes plus de 900,000 hectares de terres incultes.

Les parties cultivées de la Sicile, dont la superficie totale est de 2,881,623 bectares, sont tellement fertiles que le rapport en est de 8 pour 1.

Bien que l'agriculture ne soit pratiquée avec la perfection et le soit utécessaires que dans quelques parties de la terre-ferme, et que la production en céréales ait, en général, beaucoup diminué, elle se monte pourtant encore à 15 ou 16 millions d'hectolitres par au. Sur cette quantité, 4 million environ est livré à

l'exportation, et une partie du reste s'amasse dans les greniers pour les années de mauvaie récotte. Le unais est aujourd'hui le priucipal objet de culture; celle du riz a besucoup diminué. La récolte de l'buile est évaiuée à 6 oû 800,000 hectolitres.

La Sicile produit environ 2,400,000 salmit ograins (1,401,000 salmit og rains (1,401,000 salmit og rains (1,401,000 salmit og rains (1,401,000 salmit og rains), Arani la guerre continentiale, elle en espotsia anunelment 300,000 cm Linie et al. (1,700 salmit og rains de Sicile à Naples n'a pas dépassés, 90,000 salmit celle den viru s'élère à 43,000 clotte environ par an (1,501,000 salmit og roduit 300,000 cantiers, dont 12,000 seulement somt exportés (1 concidentales est celle des fruits d'until et de l'acceptant de l'acceptan

plautes commerciales.

Les bétes à cornes sont relativement en petit nombre, surtout en Sicile; l'espèce de béait la plus nombreuse, c'est la race ovine. L'élevage des chevaux, autrefois si remarquable,

Town Figure

dans la Ponille surtout, où la race de Cérignole était renommée, a bien déchu; cependant, depuis quelques années, lo gouvernement consacre à cet objet une attention et un soin particuliers ; aussi peut-il espérer de remonter bientôt l'armée avec des chevaux indigenes. Le cheval napolitain, celui de la Calabre surtout, a le pas court et léger, beancoup de fcu, et supporte aisément la fatigue, ce qui le rend des plus propres au service militaire. Le baras royal de Pesaro est un établissement remarquable qui fournit d'excellents sujets; ceux du prince Pignatelli, du due de Miranda et du prince Butera en Sicile . élèvent également de très-bons chevaux de race anglaise.

Le règne minéral fournit une quantité con-

sidérable de sel marin ; 1,650,000 hectolitres environ proviennent de la terre-ferme, et 935,000 hectol, de l'ile. La Sicile seule fournit, en 1833, à Constantinople, Matte et Venise, 350,000 cantares de sel marin, provenant des marais salants d'Agosta et de Trapani. Après le sel , le produit le plus important de la Sicile est lo soufre, qui est recueilli surtout dans la partie méridionale de l'île, et dont 500,000 cantares ontété exportés en Anleterre et en France , pendant l'année 1833. La Sicile pourrait devenir, avec de l'intelligence et du travail, le premier pays agricole de l'Europe, comme elle le fut au temps de la domination romaine, et ses autres produits formeraient les éléments d'un commerce de la plus haute importance, s'il existait de bonnes voies de transport, si les importations et les échanges étaient secondés par la modicité des tarifs de douanes, et si enfin le gouvernement réformait une partie de la législation sur la propriété territoriale. L'industrie napolitaine s'est un peu relevée

depuis quelque temps, particuliérement les fabriques de soieries et de cotonnades; mais le commerce est entièrement entre les mains des nations étrangères qui échangent les produits napolitains contre des denrées coloniales. Les principales villes de commerce sont Naples, Salerne, Tarente, Gallipoli, Barletta, Manfredonia et Palerme.

En Sicile il existe à peine les gens de métier les plus indispensables.

La population dn royaume était, en 1825, de 5,323,000 ames en terre-ferme, et de 1.714,000 ames dans l'ile. En 1831, elle était de 5.752.400 ames en terre-ferme, et de 1.750,000 dans l'Ile. En 1833, il y avait 5,858,136 ames en terre-ferme et 1,898,867 dans l'ile. En 1837, la population de terre-ferme s'élevait, selon les documents officiels, à 0,081,993 ames, dont 9,985,803 hommes, et celle de l'ile à 1,943,306 ames, dont 959,632 hommes. On neut donc évaluer la population actuelle de tout le royaume à 8.082,000 ames, dont 2.000,000 environ dans l'ile de Sicile et les autres petites tles, Dans le courant de 1836, la population des domaines al di quà del faro s'était accrue de da 68,800 ames, malgré les ravages du choléra.

Le 1er janvier 1838, la population do terreferme n'était que de 6,021,284 ames, Dans l'espace de 20 ans, (4817-1837), la

population s'était accrue de 1.046,352 ames. e'est à-dire d'un buitième environ En 1832, il y avait 1,475,314 cultivateurs,

65,226 bergers, 182,707 artisans, 133,355 artistes et fabricants . 10,957 marebands . 7,600 serviteurs de l'église, 45,179 employés civils et 2,646 employés militaires.

L'instruction publique possède 3 universités, 5 lycées, 11 colléges royanx, 780 écoles supérieures, et plus de 2,000 écoles primaires,

### ADMINISTRATION.

Le gouvernement est monarchique absolu. L'ile de Sicile ayant, en 1837, perdu sa constitution particulière, les deux masses territoriales forment un tout politiquement bomogéne. Le ministère spécial de la Sieile a été supprimé et réuni à celui de Naples. Au lien de l'ancien vice-roi, il y a maintenant un gonverneur-général, nommé pour deux ans, et assisté de conseillers privés qui devront être Napolitains s'il est Sicilien, et vice versa, Les 15 provinces ou intendances de la terreferme forment ce qu'on appelle les domoines en deçà du phare (dominj ol di quà del faro), et sont subdivisées en 42 districts, 496 arrondissements ( circondari ) et 2,520 com-

munes. A la tête de chaque province est placé un governadore, à celle do chaque district un reggente, à celle de chaque arrondissement un juge-de-paix-administrateur avant sous son autorité les podestas des communes. Les 7 intendances de l'ile ( domini al di là del faro ) forment 23 districts et 150 circondari.

L'autorité suprémo réside dans le conseild'état, présidé par le roi, et composé du président du conseil des ministres, des 8 ministres à portefeuille, de 6 ministres sans portefeuille, du secrétaire dn conseil-d'état, du président de la consulta générale, et de 15 conseillers d'état en service ordinaire. Le nonbre do ces derniers peut être augmenté à chaque instant par le roi, qui peut également [ laisser inoccupées les places vacantes par décés. Le ministère, on conseil des ministres, se

compose du président et des 8 ministres , celui des relations extérienres, celoi de l'intérieur, celoi de la police, celui de grace et de kiatica, celui du culte, celui des finances , calui de la guerre et de la marine et celui des affaires de Sicile. Dernièrement les bureaux du gouverneur de Sicile ont été de nonveau transférés à Palerme, mais ils relevent du ministère de l'intérieur à Naples, L'organisation féodale de la Sicile a été abolie.

L'administration de la justice appartient, en première instance, aux conciliatori (juges de paix) et aux inges de districts. En deuxième instance, il existe dans chaque chef-tieu de Catane.

province on tribunal civil, dont on appelle anx quatre grandes cours civiles de Naples, d'Aquila, de Trani et de Catanzaro. En dernière instance, les causes sont portées devant la cour suprême de Naples. La justice criminelle est rendue en première instance par les cours criminelles provinciales, dont une existe dans chaque province, et dont les jugements ne sonffront d'appel que devant la section criminelle de la cour suprême de Naples. Pour l'île de Sicile, une haute conr spéciale, avant les mêmes attributions que celle de Naples, est établie à Palerme. A la place des tribunaux civits provinciaux, il n'y a, comme second degré de juridiction, entre les juges de districts ct la haute-cour de Palerme, que les trois tribunaux civils de Palerme, de Messine et de

### FINANCES.

Les revenus de l'état se sont élevés, en 1831, \$26,657,038 ducati (environ 113,200,000 f.; 1 ducato == 4 fr., 24,8233), dont 3,084,570 ducati pour la contribution de la Sicile: les dépenses se sont montées, la même année, à 27.342.606 ducati, dont 7.377.288 ducati pour l'armée, et 1,557,431 ducati pour la marine.

Selon Valle, les recettes et les dépenses s'elévent actuellement, en moyenne, à 26,000,000 ducati, dont 7,200,000 pour le budget de la guerre, et 1,385,000 pour celui de la maripe. La dette consolidée se montait, en 1831, à

520,282,800 francs, et la dette flottante à 22,030,400 francs.

### ÉTAT MILITAIRE.

Ł

### L'ARMÉR.

Avant la dernière occupation du royanme de Naples par les troupes autrichiennes, en 1821. l'état de l'armée, sur le picd de guerre. comprenait:

| La cavalerie de la garde royale.<br>Les troupes de ligne. | 1,788  |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| A reporter                                                | 12,737 |

| Report.<br>a gendarmerie.<br>es Invalides. | • | • | • | • | • | 42,737<br>7,514<br>2,700 h. |
|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|
|                                            |   |   |   |   |   |                             |

Total. . . 52,951 h. L'effectif de cette armée, sur le pied de paix,

non compris les invalides et la gendarmerie, Le décret du 21 juin 1833 prescrit, pour l'armée, l'organisation et l'effectif suivants:

était d'environ 30,000 hommes.

| TROUPES.                                                          | PIED D  | E PAIX.  | PIED DE GUERRE |          |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|----------|--|
|                                                                   | HOMMES. | CHEVAUX. | HOMMES.        | CHEVAUX. |  |
| Grand état major général.     Gardes du corps à pied et à cheval. | 50      |          | 50             |          |  |
| 1 compagnie                                                       | 208     | 48       | 208            | 48       |  |
| A reporter                                                        | 258     | 48       | 258            | 48       |  |

| TROUPES.                                                                                              | PIED D  | E PAIX.  | PIED DE GUERRE |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|---------|--|
|                                                                                                       | HOMMES. | CHEVAUX. | HOMMES.        | CHEVAUS |  |
| III. Infanterie.                                                                                      | -       | 'm       |                |         |  |
| Garde: 2 régiments de grenadiers.<br>1 régiment de chasseurs.                                         | 2578    |          | 6566           |         |  |
| Garde : 1 régiment de chasseurs,                                                                      | 1289    | ì        | 3283           | i i     |  |
| (12 régiments d'infanterie.                                                                           | 45468   | l        | 39396          |         |  |
| Lique: 66 bataillons de chaseours                                                                     | 3822    | 1        | 6546           | 1       |  |
| & régiments suisses                                                                                   | 5808    |          | 5808           |         |  |
| TOTAL                                                                                                 | 28963   |          | 61599          |         |  |
| IV. Cavalerie.                                                                                        |         |          |                |         |  |
| Garde : 2 régim. de chevau-légers.<br>3 régiments de dragons, en<br>Ligne : temps de guerre, 4 régim. | 1278    | 4032     | 1966           | 4586    |  |
| Liane: temps de enerre A récim                                                                        | 1917    | 4548     | 3939           | 3472    |  |
| 2 régiments de lanciers.                                                                              | 1278    | 1032     | 1966           | 1586    |  |
| TOTAL                                                                                                 | - 4573  | 3613     | Too!           |         |  |
|                                                                                                       | -41/3   | 3613     | 7864           | 6344    |  |
| V. Artillerie et Génie.<br>Etat major de l'artillerie et employés aux                                 |         |          |                |         |  |
| établissements.                                                                                       | 463     |          | 163            |         |  |
| 2 régiments d'artillerie.                                                                             | 2204    |          | 5340           | 3010    |  |
| 1 compagnie artillerie à cheval (garde)                                                               | 492     | 200      | 256            | 294     |  |
| 1 compagnie artiflerie suisse / jointe au                                                             |         | 200      | 200            | 434     |  |
| régiment ).<br>1 brigade d'ouvriers artificiers et pon-                                               | 460     | 490      | 460            | 490     |  |
| tonniers.                                                                                             | 429     |          | 129            |         |  |
| 1 batterie de train d'artiflerie.                                                                     | 508     | . 495    | 508            | 495     |  |
| Artillerie des côtes.<br>Canonniers-vétérans,                                                         | 200     |          | 200            |         |  |
| Etat-major du génie.                                                                                  | 100     |          | 100            |         |  |
| 1 batterie de sapeurs-mineurs.                                                                        | 766     |          | 444            |         |  |
| 1 batterie de pionniers.                                                                              | 745     | - 1      | 1090<br>1090   |         |  |
| TOTAL                                                                                                 | 5558    | 885      | 9450           | 4019    |  |
| VI. Gendarmerie.                                                                                      |         |          |                |         |  |
| Etat-major                                                                                            | 93      |          | 23             |         |  |
| 8 bataillons de gendarmes, à pied                                                                     | 6214    | - 1      | 6214           |         |  |
| 9 escadrons de gendarmes à cheval                                                                     | 887     | 850      | 887            | 850     |  |
| 8 sections de gendarmes-vétérans                                                                      | 424     |          | 424            | 000     |  |
| TOTAL                                                                                                 | 7518    | 850      | 7518           | 850     |  |
| VII. Troupes de garnison.                                                                             |         |          |                |         |  |
| bataillons de vétérans                                                                                | 4930    | 1        | 1930           |         |  |
| I bataillon d'invalides                                                                               | 320     |          | 320            |         |  |
| compagnies d'armes en Sieile                                                                          | 354     | - 1      | 351            |         |  |
|                                                                                                       | 416     |          | 446            |         |  |
| TOTAL                                                                                                 | 3017    | 1        | 3017           |         |  |
| TOTAL GENERAL.                                                                                        | 49819   | 5395     | 89736          | 11261   |  |

L'effectif du pied de paix fixé par les réglements est réduit ordinairement, par les congés, à 30,000 hommes présents sous les drapeaux.

#### Observations.

I. L'état-major général se composera désormais de 6 lieutenants-généraux, 14 maréchoux-de-camp et 30 hrigadiers. En 1833, il avait encore 70 officiers-généraux en activité, dont 15 lieutenants-généraux, et 20 officiersgénéraux retraités. Un lieutenant-général est olonel-général de la garde : un autre, président du conseil supérieur de guerre; un autre. capitaine-général; deux sont gouverneurs militaires des deux royaumes : le dernier est disponible. Parmi les maréchaux-de-camp, 6 sont inspecteurs, 1 directeur de l'artiflerie et du génie, 2 assesseurs du tribunal militaire d'appel, et 5 disponibles. Parmi les brigadiers, 12 sont commandants de brigade, 4 inspecteurs des corps savants, 1 inspecteur des hôpitaux militaires; 4 assesseurs du tribunal d'appel, 9 sont disponibles, 2 généraux, 2 colonets et 2 chefs d'escadron sont auprès du roi en qualité d'aides-de-camp et d'officiers d'ordonnance.

L'étà-najor de quartier-maître-général ne forme pas u croupse d'offorme pas u croups pévid i l'is compose d'officiers de l'armée qui n'en sont pas meins portés sur l'état de levar régiment respectifs. Il se compose, en temps de pair, de 2 officiers supérieurs, 12 capitaines et 12 autres officier-adjudants. En temps de guerre, il y a auprés du général en chef, 1 général, 2 officiers supérieurs, 4 capitaines et 8 adjudants, et dans consistences et adjudants, et dans croistines et 4 adjudants, et dans croistines et 4 adjudants.

II. Les gardes - du-corps à cheval sont gentilshommes et ont rang d'efficier; eeux à pied sont des sous-officiers très de l'armée après 12 ans de service irréprochable, 6 gardes à cheval sont distribués chaque aunée, comme officiers dans les régiments. Les officiers de la garde sout généraux, les sous-officiers sont officiers d'en-major ou capitaines.

III. La garde n'a d'autre privilége que le service auprès du menarque et une l'égère augmentation de solde. Les deux derniers régiments d'infanteric de tigne sont siciliens.

In régiment d'infurirer nationale a bunations de cempagnées sur le field de pair, et allitons de c'empagnées sur le field de pair, et 3 bataillons de 7 compagnées sur le pied de germaliers, une de vollgeurs et une de dèber. L'élai-moje du régiment se empose de 41 hommes en temps de pair, et de 49 en temps de guerre, dont 10 officiers supérieurs et autres. Une compagnie est de 4 officiers, 14 1000-00fficiers, 4 musiècnes (lambours, trom-

pettes, fifres), 1 charpentier et 81. soldats; total, 104 hommes. Sur le pied de guerre, il y a 1 tambour et 49 soldats de plus; total

154 hemmes. Les bataillons de chasseurs sent également

augmentés, en temps de guerre, d'une com pagnie de dépôt. L'état-major est de 5 odiciers et 8 sous-s-@ciers ou ouvriers. Les compannies sont composées comme dans la ligne. Les régiments est los des compagnies. L'effectif des 4 régiments est fié à 5,968 hommes, dont 4 officiers et 156 canonniers pour le service de la batterie suisse. La force de ess régiments

est habituellement de 900 à 1,000 bommes. Les troupes suisses jouissent, à tous égards, d'avantages extraordinaires. Les recrucs, qui doivent avoir de 16 à 36 ans, et contracter un engagement de 6 ans, peuvent, contre une prime fixée, se faire réengager jusqu'à leur quarantième année. Un tiers des hommes peut se composer d'étrangers autres que des Suisses, excepté d'Italiens ni d'Autrichiena. Les régiments suisses ne sont tenus de servir ni bors d'Europe, ni sur mer, ni contre leur patrie; si celle-ci a besoin de leurs services. le gouvernement napolitain s'oblige à les transporter, avec armes et bagages et à ses frais, de Naples à Génes, et à les en faire revenir après la guerre. Les captons remboursent la valeur des armes, après estimation; mais ce que les troupes en rapportent, est estimé de nouyeau, et la valeur en est déduite de la somme à rembourser. En outre, un grand nombre de ces militaires sont envoyés chaque année en congé, pour huit mois, avec jouissance de leur paie entière et le voyage gratuit de Naples à Gênes

el retour.

La capitulation a été conclue pour 30 ans.

Si ellé était rompue avant ce terme, le goutermement paierait aux hommes leurs frais de
routs jusque chez eux, el la moitié de leur
solde au prorate du temps de service qui resnit à courir. Ceux qui saraient plus de 10 ans
de service receits leur sobre que la marient
de service receits leur sobre que 10 anside reri monis lonstemps servicin gratifiés d'une
mension responsable.

IV. Chaque régiment de exvalerie à 4 esactions en tiemps de paix et 3 en tiemps de guerre, et un étal-major de 10 efficiers et 17 sous-officiers, vétérinairs, tempettes, aciers, 18 sous-officiers, 3 trompettes, 1 maréchal, 1 seiller, 105 hommes montés et 20 non montés. En temps de guerre, il y a 18 availlers montés et 10 non montés de plus; total, 133 hommes sur le piéd de paix et 191 total, 133 hommes sur le piéd de paix et 191 ment entiré. 63 bemengs et 316 ectevats, ou 983, hommes et 799, chevaxu. L'augmentation considérable de l'effectif des chevax, en cas de guerre, rendrait peut-dere difficile la formation d'un t'égliente de d'argon, même s'il la gendarmerie cédalt se d'evraux. Les chamains d'un t'égliente de d'argon, même s'il la gendarmerie cédalt se d'evraux. Les chamains d'un terre de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est d'est d'es

sont donués aux dragons.

V. A la tête de l'artilitérie et du génie est piacé un maréchal-de-camp, relevant directement du ministre de la guerre, et ayant sous as directiou 4 généraux, comme inspecteurs du bureau topographique, de l'école militaire, du personnel et de matériel de l'artillierie et

du génie:

L'état-major de l'artilierie comprend, outre les officiers employés auprès des corps, 2 cotoneis sous-inspecteurs, à Napies et à Palerme; 1 coionel comme chef et 1 major comme sous-chef d'état-major de quartier-mattre ; 1 major, adjodant du directeur d'artilierie; 5 lieutenants-colouels, directeurs locaux de l'arsensi de Naples, avec la forge de Poggioreale et le laboratoire pyrotechuique du Pausilippe, de la fonderie de Naples, de la manufacture d'armes de Napies, de ceile de Torre dell'Annonziata, des étahiissements de Mongiacca, comprenant les forges de Pozzano, les atellers de plomberie de Campoii, les mines de graphite d'Olivadi, la fonderie de Mongiacca, la fonderie nouvelle de Stilo, le dépôt d'artilierie et les forges d'acier de Pizzo, et les forêts de Stijo et de Dinami, le tout en Cajabre, Neuf coioneis sout placés, comme directeurs d'artillerie, à Naples, Capoue, Gaëte, Pescara, Cotrona . Barietta . Paierme . Messine et Svraeuse. Eu outre, 32 capitaines et lieutenants tirés des corps, et 144 empioyés au matériei sout placés dans les établissements et les piaces-fortes. L'arsenal de Naples renferme environ 50,000 fusils d'infanterie montés; cet arsenal, le plus grand du royaume, est établi dans le Castel-Nuovo, coutigu aux chantiers de la marine; les arsenaox de Palerme et de Messine sont molus bien approvisionnés.

Les 2 régiments d'artillerie sont à la batailons de 4 compagnies, et onts chacun ue compagnie de dépot. L'augmentation du pied de guerre me portre que sur 2 batailons, les 2 autres et les compagnies de dépôt étant destinés an service des places. Les batteries sont de 8 plèces. En temps de pair 1 y 2 2 compagnies par batterie; 4 compagnies forment une brigade commandée par un major.

L'état-major d'un régiment se compose de

34 officiers supérieurs et autres; le pelit étaimajor de 6 sous-officiers. Une compagnie est de 2 officiers, 15 sous-officiers, 9 tambours, 40 canouiurs de 1°, 2° et 3 c'abse; en toul, 58 hommes. En temps de guerre, les compaguies de campagne sont de 6 officiers, 33 sous-officiers, 9 trompettes, 98 cauouiersservauts et 110 canonimier-conducteurs des 3 classes, 7 ouvriers; en Jout, 255 bommes, 32 chevans de seine et 168 de trail.

L'artilière à cheva i a, sur le pied de paix, 8 officiers, 33 sous-officiers, 3 trompettes, 96 canonniers-condocteurs, 5 ouvriers; total, 192 hommes, 110 chevaux de selle et 9 de trait. L'effectif de campagne est de 6 officiers, 28 sous-officiers, 31 trumpettes, 105 errants, 108 conductaux et 8 ouvriers; total, 256 hommes, 124 chevaux de selle et 170 de trait.

La brigade d'ouvriers comprend 2 compaguies d'ouvriers, 1 d'artifieirs, et 1 de pontonuiers. L'état-major, 5 officiers et 4 sousofficiers. Chaque compagnie, 3 officiers, 11 sous-officiers, 1 tambour, 4 maitres, 86 ouvriers, artificiers ou poutonniers de 1<sup>eta</sup>, 2º ou 5º classes i colat, 405 hommes.

Le train d'artillerie est augmenté, en temps de guerre, selon ies besoins. En temps de paix, l'état-major compte 7 officiers; le petil étatmajor, 9 sous-officiers et ouvriers.

Les 2 premières compagnies sont à Naples et ont chacune 82 hommes, 19 chevaux do selle et 80 de trait.

La 3º, la 4º et la 5º ont le même persounei, avec 17 chevanz de selle et 82 mulets; la 5º

est constamment en Sicile.

La 6º sert de dépôt; elle est chargée de l'instruction des recrues, et de la remonte de l'artillerie à cheval et du train, et se compose de 82 hommes, dont 3 officiers et 40 recrues,

Les officiers et sous-officiers ne sont pas

Le système de l'artilierie napolitaine, imité principielment du système français, a été considérablement améliori dans ces dernièrs temps, ainst que les établissements. A Napès ou a construit une nouveile saite d'armes pour 100,000 fusils, et de grands établissements anaioques ont été créés à Capoue et à Gaète. D'après la rôcraginaisain crecinte de l'artilierie.

lerie, son effectif de paix est de 1,637 bommes pour le régément du roi, 1,512 pour ceiu do la reline, 483 pour le batalition d'ouvriers, 188 pour l'artillierie à chevai, 591 pour le traiu, c 3,98 pour l'artillierie es tôtes, qui ne fait pas partie de l'armée active. Total du corps, 7,637 hommes.

L'artilierie des côtes est chargée du service des pièces piacées dans les tours et les batteries des côtes; elle est composée de paysanIlbérés du service militaire exercés au moius nne fois par mois an service du canon. Les canonniers-vétérans que commande un

Les canonniers-vétérans que commande un major, sont éhargés du même service en Sicile.

L'étà-majer du génie comprend, outre les môticres des corps, a cloudes sous-impecteurs à Najaset et a Sélici : 1 dificie - supérieux, delle consideration de la Capitalite : 2 difficie - supérieux de la capitalite : 2 difficie - supérieux de la capitalite : 2 difficie - supérieux discretaires du genie : 2 lau, 18 capitalites : 2 difficie - da prein : 2 lau, 18 capitalites : 2 difficie - da prein : 2 lau, 18 capitalites : 2 difficie - da prein : 2 la capitalite : 2 difficie - da prein : 2 la capitalite : 2 difficie - da prein : 2 la capitalite : 2 difficie - da prein : 2 la capitalite : 2 la capitalite : 2 la capitalite : 2 la capitalite : 2 difficie - da prein : 2 la capitalite : 2 la cap

sector e nommer oes soonat est portes t easphare-forte, forte et diadelles. Les places de Christell-del-Tronto et de Pescara, les ciadelles d'Aquila, de Gatele, de Capon, de Messine et de Syracuse sont complétement armées, Manfredonia, Brindes, Tarrente, Asotta, Trapani et le chiteou de Melazzo en Sielle n'ont que la demi-armenta. A Gatel, Petcara, consideration de Melazzo en Sielle n'ont les forts de Naples, le commandement est confié à des gederax.

Les côtes des deux royaumes sont défendnes par une quantité de tours fortifiées, de

batteries et de fortirs, construits jadis pour empécher les descentes des Barbaresques. Aujourd'hul, la plupart de ces ouvrages sont trèsdélabrés.

VI. L'état-major de la gendarmerie se compose d'un inspecteur-général, de 9 officierssupérieurs et de 13 autres officiers : total, 23 hommes. Parmi les 34 compagnies à pied il y en a 2 d'élite; de même ll y a un escadron de gendarmes d'élite parmi les 9 escadrons de gendarmerie. Une compagnie d'élite est de 4 officiers et 191 sous-officiers et soldats de 1re et 2º classe. L'escadron d'élite a 5 officiers et 114 sous-officiers et soldats de 1re et 20 classe. Les autres compagnies ont 4 officiers et 178 sous-officiers et soldats de 1º et 2º classe. et les escadrons, 4 officiers et 92 soldats. Une section de gendarmes-vétérans compte 5 sousofficiers et 48 gendarmes. La gendarmerie se remonte elle-méme.

VII. Les vétéraus ont un général pour inspecteur, un colonel pour commandant, un grand état-major de 13 hommes et un petil de \$4; c'baque compagnie est de \$ officiers, \$ sous-officiers et de 10 à 16 escouades compoées d'un sous-officier et de 10 hommes.

Le corps des invalides a pour inspecteur un

marchal-de-camp et pour commandant an genéral; il un état-major de 15 officiers, chirurgiens, chapelains, etc., et 4 compsgnies de 3 officiers, un adjudist et environ 75 invalides. Les maisons d'invaldes se trouvent dans l'ancienne chartreuse de Saint-Martin à Naples et à Massa sur la côte de Sorreute.

Les compagnies d'armes de la Sicile, y font le service de sarcié et sont composées de campagnards armés, sans uniforme. Chaceus des 33 districté de l'1le poséée une compagnie; en outre, il y a ûne compagnie pour chacune des 3 provinces de l'ancienne circonscription (Val di Demone, Val di Noto et Val di Mazzara); une compagnie apréciale fait le revice à Palerme. Chaques compagnie est vervice à Palerme, en avec 12 hommes y compagnie est vervice à Palerme, en avec 12 hommes y compagnie est vervice à resultant de la compagnie est vervice de l'acceure de l'acceur

Les compagnies de dotalion font le service, dans les tue de Ponza, de Lipari, d'Usica, de Favignan et de Pantelbaria. Ce sont pour la pupara ces habitants de ces lles, exerçant en pleuar ces habitants de ces lles, exerçant en delors du service divers métiers. Châque compagnie est de 100 sons-oldéiers et soldats. Ces compagnies sont sons l'autorité d'iministre de la police.

Outre ces forces militaires, il existe nue compaguie de pompiers à Naples, et 7,000 hommes de douaniers, organisés militairement il est vrai, mais placés sous une administration particulière, et peu propres au service militaire.

La milice provinciale, qui avait eatsé depuis 1817 jusqu' à 1830 et flut dissonteen 1831, a été réorganisée dans toutes les communes du royanne en deçà du phare; mais elle n'est ni équipée, ni armée, ni divisée en régiments, chaque commune formant un corps séparé. Cette milicese placée sons les ordres du ministre de la police et contribue an service d'ordre de l'indérie de la police et contribue an service d'ordre de l'indérie de la police et contribue an service d'or-

En 1800, 13 batallions de garde nationale d'environ 300 hommes chacun et composés de bourçois aixés, furent organisés dans la carbon, en licercia la guardia circio en 1834, puis on décida la formation de 13 escadrons de gardes changer dans la creicio en 1834, puis on décida la formation possibilitation de pardes changer dans la possibilitation de pardes changer dans la creite institution o se résiliera que dans les graudes villes. La garde d'honneur de Naplés étail forté de 650 hommes en 1831.

Si les milices et les gardes d'honneur étaient complètement organisées et armées; on pourrait en évaluer la force à 150,000 hommes, ecqui serait assurément une belle réserve en casde guerre.

A la tête des forces militaires de terre et de | partie de la réserve pendant les cinq années mer est placé lo ministèro de la guerre composé do 4 sections pour l'armée et de 2 sections pour la marino. La gendarmerie annartient au ministère de la police. La circonscription militaire comprend deux

commandements généraum dont Naples et Palerme sont les chefs-lieux; Naples, Gaëte et Capoue ont senles des gouverneurs militaires. Chacuno des 22 provinces a ponr commandant militaire un général on un colonel.

En temps de guerre une brigade doit se composer de 2 régiments et une division de 4; en temps de paix il y a des brigades de 8 régiments. Une brigade d'instruction Instituée popr répandre dans l'infanterie une instruction nniforme est établie à Nocera sous la direction d'un général. Tous les conseils de guerre provincianx des

deux royaumes sont subordonnés au tribunal militaire d'appel de Naples. L'administration de l'armée de terre est

entre les mains do l'intendance générale de Naples et de la vice-intendanco do Palerme. Leur personnel so compose d'un intendantgénéral, de 7 hauts commissaires des guerres et de 12 commissaires des guerres de 1º et 2º classe, distribués dans les diverses provinces du royaume. La marine a son intendance spé-

Naples et Palerme ont une commission d'égaipement.

La direction générale du service sanitaire est assistée d'un chirurgien en chef, de deux conseillers sanitaires et d'un commissaire des guerres. Les principaux hópitaux do l'armée existent à Naples, à Palorme, à Gaéte, à Capoue et dans quelques autres villes; ceux de o marine se trouvent à Pie di Grotta et à Castellamare. La marine a un conseil de santé spécial.

Le recrutement de l'armée, dans le royaume de Naples proprement dit, s'opère par la conscription, dont ne sont exemptsque lo clergé, les artistes et les gens qui sont le soutien do teur famille. Le remplacement est permis: il y a peu d'engagements volontaires. Les régiments reçoivent, en qualité d'enfants de troppe, des fils de soldats qui recoivent une pase, mais sont obligés à 16 ans révolus do contracter un engagement. Les dépôts de recrutement se trouvent à Naples, à Sulmona, à Montelcone, à Cosenza, à Bari, à Potenza et a Foggia.

En Sicile, il n'y a point de conscription, mais seulement des enrôlements volontaires; les jeunes gens des petites lles sont affectés an service maritime. Les jeunes gens des levées entrent dans les rangs à 17 aus révolus, y domeurent en service actif pendant 5 ans et fon) suivantes. Durant cette dernière période, le soldat pent se livrer à l'exercice de sa profession particulière : mais il doit être constam ment prét à rejoindre son drapeau. La réserve doit être exorcée tous les ans au maniement

des armes pendant un certain temps, Les jeunes officiers de l'armée de terre se forment dans lo collège royal militaire de Naples qui reçoit, entre 11 et 16 ans, des enfants pobles et des fils de capitaines, sujets du roi ou suisses. L'effectif en est fixé à 60 pensionnaires et 40 boursiers; cependant, on y admet aussi des externes qui peuvent n'être pas nobles; mais ils n'assistent qu'any lecona. Les pensionnaires versent à leur entrée 100 ducats et paient une pension annuelle de 180 ducats. Après 8 ans d'études, ils entrent dans l'armée comme officiers; ceux qui n'ont point fait de progrès sont incorporés dans les régi-

ments en qualité de sergents. Les pages du roi sont choisis parmi les élèves les plus distingués de cette école. - Pour former de bons sous-officiers, il existe

une institution militaire de 160 élèves de 11 à 16 ans, fils de soldats au-dessous du grade de lieutenant, ou fils de bourgeois. Les orphelins d'officiers et de sous-officiers panyres sont entretenus par l'Etat; les autres élèves versent 10 ducats à leur entrée et 96 ducats de pension annuelle. Les études y sont également do huit ans, an bont desquelles les élèves sortent sous-officiers et sont obligés à buit ans de service.

### LA MARINE.

Le commandement supérieur de la marine se compose de 1 vice-amiral, do 1 contreamiral, de 1 capitaine et do 2 lieutenants de vaisseau pour le service des bureaux. Nous avons dit que la marine a son conseil do guerre, son intendance et son consell do santé spéciany.

Le matériel comprend : 2 vaisseaux de ligne de 84 et do 74, 5 frégates dont 1 do 44 et 1 de \$6, nn sloop do 12, 1 corvette, 4 bricks de 20 à 14; enfin, 2 goëlettes, 2 paquebots, 2 pyroscapbes, 33 chalonpes-canonnieres et bombardes, et divers autres petits bâtiments; le tout portant 468 canons environ. On a proposé de vendre les vaisseaux do ligne et de les remplacer par 5 frégates. L'état des officiers de marine en activité de

service, élait, en 1833, de 1 vice-amiral, 3 contre-amiraux, 12 capitaines de vaisseau en titre et 5 capitaines de vaissean agrégés, 11 capitaines de frégate en titre et 8 agrégés. L'infanterie de marine est de 2 bataillons d'environ 1.000 hommes chacun, et le corps | sode un port très-sur; les arsenans de la mades matelois d'environ 600 bommes.

Il existe en ontre nne section d'artificiers, nn corps de génie maritime, une section de constructeurs et un corps des télégraphes. Le principal chantier est à Castellamare, qui pos-

rine sont à Naples et à Palerme. Pour l'instruction des jennes gens qui se destinent à la marine, il existe à Naples un collège de marine qui reçoit 40 élèves àgés de 12 ans révolus.

#### TOPOGRAPHIE.

Le royanme des Deux-Siciles a une superficie de 107,887 kilomètres carrés; la population, de 7,752,003 ames, en 1833, pent être évaluée actuellement à 8,082,000 ames, dont 2 millions environ pour la Sicile et les petites fles; on compte dans les 2 royaumes 684 villes, 399 bourgs et 2,158 villages.

BOYAUME DE NAPLES. ( Domini al di quà del faro. )

L Province de Naples.

745,390 bab, (en 1833), 8 villes, 5 bourgs 77 villages.

NAPLES. (NAPOLI), capitale du royanme et résidence du rol, située dans une admirable position an fond dn golfe auguel elle donne son nom, sur la rive droite du Sabeto, posséde 7 fanbourgs, un petit port et une rade très-vaste. La ville est dominée par le fort Sant-Elmo, qui est taille en partie dans le rocber, et a dans certains endroits 80 pieds de hautenr; il renferme nne citerne et beancoup de logements à l'éprenve de la bombe. Le châtean de l'OEuf, lo Castel-Nuovo on Château-Neuf, et le Torrione del Carmine protègent le pont et la rade. Naples est une des premières villes de l'Europe sous les rapport de la population qui est de 360,000 babitants sans les étrangers. On y tronve plusieurs places, mais elles sont presque toutes irrégulières : les plus grandes sont celle du châtean, celle des Pigns, celle de Fontana-Medina, celle de Monte-Calvario et celle de l'archevéché. Les principales rues sont celles de Tolede, longue de pres d'un mille, de Rivieradi-Chiaja, de Santa-Lugia de Monteoliveto. Au centre de la ville, il y a des mes obscures et étroltes, mais toutes sont pavées de lave et assez propres. Naples possède une fonle de beaux édifices, une université, un assez grand nombre d'écoles et d'institutions scientifiques. une écote vétérinaire et des manufactures de soieries et de velours. En fait d'établissements militaires, il y a un grand arsenal, une fonderie de canons, une manufacture d'armes, des

GÉOGRAPHIE MILITAIRE DE L'ITALIE.

casernes spacieuses, plusieurs grands hôpitaux, nne commission d'equipement, nne msison d'invalides, nn chantier de construction, une maison d'orphelins ponr des enfants de soldats, un collège et une institution militaires, nn collège de marine et un bureau topographique. La ville se divise en douze gnartiers dont celni du Mercato ou marché est le plus populeux. La population relative des environs de Naples est plus forte que celle des environs d'aucune autre ville d'Europe. (Naples fut prise par les Français en 1799, et reprise en juin par les calabrais du cardinal Rufo, moyennant capitulation. Elle fut de nouveau occupée par les Français, en 1806, et enfin par les Antrichiens en 1815 et 1821.

Portici, au pied du Vésuve, possède un châtean royal, une caserne de vétérans, une école d'orphelines, filles de soldats, et 5,000 hab. Torre-del-Greco, an pied dn Vésuve avec 15,000 habitants.

Torre-dell'Annunziata possède nne grande mannfacture royale d'armes et une poudrerie : popul., 9,000 ames. Dans le voisinage se tronve Pompeia, découverte en 1755.

Castellamare, située dans une position ravissante, possède un port, un grand chantier royal, un bopital de marine et 15,000 habit. Revigliano, petit fort à l'embourbure du Sarno et bâti sur un rocher an milleu de la mer. Sorrente (Sorrento) au milieu de la déllcieuse plaine du même nom, possède un port. de belles fahrignes de soie, nne école de navigation et une population de 5,000 ames. Massa, avec nne maison d'invalides.

Pottajano , à l'E. du Vésuve ; 15,0a0 h. Bayes (Baja), prés du cap Misène, endroit florissant sous les Romains , anjourd'hui miaérable et abandonné à cause de l'insalubrilé

des environs; possède un fort et un dépôt de A cette province appartiennent les trois fles d'Ischia, de Procida et de Capri, situées à l'entrée du golfe de Naples, et abondantes en

huile et en vin. Ischia a 22,500 habitants , 10 villages, et pour ehef-lieu la ville d'Ischia avec de manvaises fortifications, nn fort et nne maison royale de plaisance.

Procida posséde 12,000 bab., un fort et de grands chantiers, où il se construit plus de navires marchands que dans aucun autre lieu du royaume.

Capri, avec 3,600 bab., la pinpart pé-

Capri, avec 3,600 hab., la pinpart pécheurs, est placée vis-à-ris de la Punta della Campanella. (Prise par les Anglais le 13 octobre 1808).

#### II. Terre de Labour. ( Terra di Lavoro).

675,349 hab., 38 villes, 29 bourgs et 389 villages.

CASERTA, petite ville de 5,000 ames, avec un magnifique château royal et un bel aquedue qui traverse sur un pont la vallée de Maddalone; dans le voisinage, la colonie de San-Lencio avec une manufacture royale de soie.

Piedimonte, remarquable par une grande manufacture qui occupe 700 ouvriers, et emploie le coton récoité dans le royaume; pop., 5,000 ames.

San-Germano, sur le Fiume-Rapido, et au pied du Monte-Cassino, dont le sommet porte l'antique et vaste abbaye du même nom, propre à servir de retraite militaire et susceptible d'une bonne défense. (Le 14 mai 1815, vice-bire des Autrichiens sur les Napolitains.)

Gaële, place forte de 14,000 bab., y compris les trois faubourgs, est siudes aur une pointe rocheuse et se compose d'ouvrages irréguliers, superposée en terrasse. Du colé de la terre, la pointe est fermée par de fortes hatteries; un fort commande le port; à l'extrémité de la pointe se trouve la vieille tour de Roland. (Asséégée par les Français en 1800, et par les Autrichiens en 1815.)

Capoue (Capua), sur le Voltnrno, qn'on y passe sur un pont de pierre; possède un arsenal, un bopital militaire et 8,000 hab. Sur la droite de la rivière, il y a nne forte tête de pont, et à l'O. de la ville un fort casematé.

Santa-Maria-Magaiore, petite ville de

8,000 babitants ; siège du tribunal supéricur de la prevince; possède une grande maison de détention.

Aversa, avec one population de 16,000 ames et une célébre maison d'aliénés.

Arpina, ville de 10,000 hab., bâtie sur une baute montagne; possède des fabriques de draps, de parchemins et de papier et fait un commerce assez actif.

un commerce assez actif.

Madaloní, evec 11,000 hab. et un collège royal.

A cette province appartient le groupe des fics Ponza, comprenant : Ponza, avec environ 1,000 hab.; Yendutena, avec 300 hab.; San-Stefano et Zanon, qui sont inhabitees.

### III. Principauté citérieure.

(Principato citeriore.)

492,228 hab; 31 villes, 18 bourgs, 332 villages.

SALERNE (Salerno), ville de 11,000 hab...

avec un mauvais portsur le golfe de son nom ; siège du tribunal supérieur civil et criminel de la province, possède un lycée et un beau palais d'intendance.

Nocera, ville de 7,000 hab.; bâtie sur une colline. Cava, 19,000 hab.; possède une célébra

abbaye.

#### IV. Principauté ultérieure.

(Principalo ulteriore.)

370,930 hab.; 30 villes, 22 bourgs, 118 villages.

AVELLINO, au pied du Monte-Vergine, siège du tribunal civil et criminel; possède un

collège royal et une pop. de 13,000 ames. Ariana, 10,000 hab. Atripado, sur le Sabato, possède des (abriques de drap, de fer et de cuivre.

Solofra, 6,000 hab.; grandes tanneries et autres fabriques.

### V. Molise.

334,328 hab., 9 villes, 10 bourgs, 77 villages.

CAMPOBASSO, 800 hab.; siège du tribunal civil et criminel; possède un collège royal et d'importantes manufactures de fer et d'acier.

Isernia, ville entourée de murs, avec 7,000 bab., des fabriques de drap et des papeteries. Venafro, 3,000 hab., avec un château sur

une éminence.

Agnone, 7,000 hab., occupés en partie anx manufactures de euivre, considérées comme les meilleures du royaume.

#### VI. Abrusze ultérieure II.

283,694 bab.; 27 villes, 14 bourgs, 93 villages.

Aguil.A, sur l'Alerno, est le siège du tribonal civil et criminel et d'une cour d'appe-Elle possède un lycée. La citadelle, placée sur une hauteur qui commande la ville, forme un carré avec è bastions; mais on peut la priver d'eau potable. (Prise par les Autrichiens en 1815 et 1821; 154,000 hab. Civita-d'Acala, ville de 9,000 hab., située dans un pays extrémement putoresque.

Antrodoco, avec un fort qui ferme la ronte de Rieti à Aquila.

Avezzano, dans le voisinage du lac Fucino; 3,000 hab. A Celano il y a un magnifique châtean.

Tagliacozzo, près de la source de l'Imélé; 4,000 hab. Popoli, à l'entrée de la vallée de la Pescara: 4,000 hab.

Sulmona, entre le Dizio et la Vella;

### VII. Abruzse ultérieure. L. 185,144 hab.; 17 villes, 21 bonrgs, 61

villages.

TERAMO, sur le Tordimo, siège du tribu-

nal de la province, avec un collége royal et 0,000 ames. La ville est enlourée de vieux murs délabrés. Civitella-del-Tronto, étagée sur le sommet

d'une haute montagne, à d'assez bonnes fortifications, mais peu de place an-dedans, et ne peut servir que de lieu de retraite à de petits détachements.

### VIII. Abrusse citérieure.

266,948 hab.; 13 villes, 24 bonrgs, 103 villages.

CHEFT, assez belle ville de 15,000 ames environ, bâtie sur la crête d'une montagne, non loin de la Pescara; siége du tribunal civil et crimient, possède un collège royal et un séminaire.

Pescara, petit bonrg fortifié à l'embouchure de la Pescara; les ouvrages des deux cutés de la rivière ne sont tenables qu'antant qu'on fortifie la hauteur sitnée au midi. Un ouvrage à couronne courre les deux ponts sur la rivière; pop., 600 àabitants.

Longiano, sur le Feltrino, avec 9,000 hab, et un château-lort. Ortono-a-Mare, avec un port et 6,000 ames.

### IX. Capitanate.

296,793 hab.; 16 villes, 25 bourgs, 101 villages.

Foggra, ville de 21,000 hab, sur la Servara, entource de murs et assez bien bâtie, mais située dans nu terrain malsain. On y fait un conmerce assez considérablu favorisé par de grandes foires.

Lucera, avec 10,000 hab. et un vienz fort; collége royal. Manfredonia, an pied du Gargano et sne le golfe de son nom, formé par l'Adriatique, avec un port pour de petits vaisseaux, et une citadelle formée de 4 bastions. Pop. 5,000

A cette province appartient le gronpe des tles Tremiti, dont la plus importante, San-Nicola, possède un couvent et une citadelle.

### X. Terre de Bari.

495, 706 hab.; 94 villes; 97 bourgs; 175 villages.

BARI, ville de 20,000 ames sur l'Adriatique, avec un port et une citadelle, siége du tribunal civil et criminel, posséde un lycée et plusieurs manufactures, principalement de toile.

Barletta, assex Jolie ville, situde sur une fle er orchers Joine à la terre ferune par un pout, entouret de vienz mans délabrés, fianqués de chaq loans carrées; elle se termine à l'est par une citadelle qui commande le port el la ville. Barletta fait une commerce floristant, surtont en grains, et posséed quélques bezuz édificres, de riches salines et une population de 13,000 ames.

Trani, ville de 14,000 hab., avec nne enceinte et des fossés peu profonds: posséde un port, une citadelle an nord de la ville et un tribunal d'appel.

Monopoli, ville de 15,000 ames avec un port et une industric assez active. Altamura, 16.000 bab., où settennent des foires importantes.

Bitonto, 14,000 bab.

chantiers de construction.

Terlizzi, petite rille d'nn millier d'babi-

tants : possède plusieurs fabriques.

Molfetta, 12,000 bab. : possède des raffinerics de salpêtre, des fabriques de toiles et des

#### XI. Terre d'Otrante

357,905 hab.; 21 villes; 32 bourgs; 112 villages.

Laccz, ville assez bien bâtie avec une population de 30,000 ames environ. Eile est entourte d'une enceinte três-afgigée et depourvue de contrescarpes; à l'est se trouve une ciudelle avec à bastions. Lecce estle siège du tribunal civil et criminel de la province, et posséde plusieren samunifactures de cotomandes. Otrante (Otranto), ville fortifiée avec 3,000 hab., une ciadelle et un port.

Brindes (Brindisi), ville de 6,000 hab., située dans un pays merécagens et malsain, a

to many words

un port ensablé, prés du quel se trouve la citadelle de Forte-di-Terra; une autre, le Fortedi-Mare, située sur nne lle devant le port, protége la rade,

Francavilla , 11,000 hab.

Tarente (Tarcuto), situé sur une pointe rocheuse séparée de la terre-ferme par un canal de 1m, 35 de profondeur, possède une pop. de 14,000 ames, une enceinte principale, quelques batteries, et un port défendn par nne citadelle. L'île de San-Paolo, située dans le golfe, est également fortifiée. Deux ponts sout jetés sur le fossé : l'un conduit à la ville, l'autre à la citadelle.

Galtipoli, ville fortifiée, bâtie sur un rocher au milieu de la mer, est jointe à la terreferme par un pont, et possède un bon port et plusieurs fabriques de coton.

### XII. Basilicate. 458,242 hab.; 3t villes 30 bourgs; 109

villages. POTENZA, sur le Pasiento, siége du tribu-

nal de la province : possède un collège royal et 9,000 ames de population.

Matera, avec un collège royal et 11,000 babitants.

### XIII. Calabre citérieure. 385,360 hab.; 37 villes, 29 bourgs, 108

villages. COSENZA , ville très-commerçante , près de la forêt de Sila ; siège du tribunal civit et

criminel; possède un collège royal et 8,000 h. Castrovillari , petite ville de 5,000 ames . cuvironnée de nombreuses plantations de coton et de múriers.

Longobuco, petite endroit important par scs mines de fer.

#### XIV. Calabre ultérieure II.

333,017 hab.: 17 villes . 32 bourgs . 38 villages.

CATANZA BO, ville Industrieuse . bâtie sur nne éminence, au bord de la mer Ionienne : siège du tribunal de la province; possède nn tycée, un port, de grandes manufactures de soieries, et une population de 12,000 ames. Nicastro, 1,000 habit.

Cotrona, petite ville de 5,000 habitants, por sede un port neuf et défendu par nne citadelle. Monte-Leone, avec 7,000 habitants et un collège royal.

Pizzo, 5,000 babit., située sur une hanteus

près du golfe de Sant'Euphemia, posséde un

dépôt d'artillerie et une forge d'acier. Sillo; importantes mines de fer et une fonderie d'artillerie.

#### XV. Calabre nitériéure. l.

250,802 hab.; 22 villes; 28 bourgs; 107 villages.

Ruggio, ville florissante par son commerce et son iudustrie qui en font une des plus ricbes du royaume. 20,000 ames. Située sur te détroit de Messine, port peu sur. C'est le siège du tribunal civit et criminel. (Bombardée par

les Anglais, novembre 1810.) Seiglio, 4,000 habit, avec le fort de Scilla. Seeminara. 8 000 hab.

Balmi, 6,000 bab. Gerace, 6,000 hab.

THE DE SICILE.

lages.

(Domnj al di la del faro).

I. Palerme.

467.778 hab.; 6t villes, 6 bourgs; 18 vil-

PALERME (PALERMO), grande et belle ville, agréablement située au nord de la Sicile, siège du gouverneur général, d'une cour d'appel et de la conr de cassation de la Sicile. La ville, bâtie au fond du golfe de son nom, au bord de l'Oseto, est fortifiée par de vieilles murailles et 2 forts, celui de Castel-Lucio, et celui de Castellamare qui protége le port militaire et marchaud. Palerme possède un arsenal, un grand hôpital, une université, un lycée, plusieurs conteges et d'autres établissements scientifiques et littéraires. Les rues y sont bien alignées et aboutissent presque toutes à la rue Cassario et à la rue Neuve. Un commerce actif de grains et autres produits indigénes, et une population nombreuse dépassant 180,000 ames font de Palerme une des premières villes de l'Italie et même de l'Europe, La plaine environnante est bien cultivée, et offre une multitude de jolies maisons de campagne et établissements divers, parmi lesquels nous citerons La Favorita, malson royale de plaisance et le vieux château de Zisa qui sert de caserne.

Montreale qui a 13,000 babit. en y comprenant ceux de Rocca et de San-Martino , possède un collège royal et une magnifique abbave.

Termini, ville forte de 44,000 ames, avec une rade pen profonde, et une citadelle qui s'élève par degrés, jusqu'au sommet d'uno hauteur rocheuse et très-escarpée du côté de la école de navigation. Corisone avec 19,000 hab. et un collége

Cefalu, importante par sou port, son école

de navigation, sou commerce et ses pécheries. Sa population est de 9,000 hab.

A cette intendance appartient l'île d' Ustica avec 150 hab. et le fort Falconara.

### ii. Messine.

290,45t hab.: 54 villes, 9 bourgs, 19 villages.

MESSINE (Messina), sur le golfe du même nom , possède le meilleur port de la Méditerranée. Elle est entourée d'une enceinte démautelée et de quatre faubourgs ; ou y trouve uu arseual de marine, un arseual de terre, un grand bopital, un lazaret, un collège royal, une cour d'appel. La ville est défendue par une tres-forte citadelle et par le fort San-Salvatore qui, conjointement avec le bastion Real-Alto de la citadelle, ferme complètement le port. Sur la hauteur, à 900 mêtres à peiue de la citadelle, se tronvent les forts de Gonzague. de Castel-Lucio et des Capucini ; mais ils sont dominés et tout-à-fait négligés. L'entrée du détroit est fermée par une suite de batteries bien établies, qui s'étendent depuis la ville jusqu'à la tour fortifiée de Torre del Faro, située à l'extrémité orientale de l'Ile. Messine est le point militaire le plus important et la ville la plus commerçante de l'Ile.

Le fort Melaszo, bâti sur un rocher élevé, est entouré d'une triple enceinte, et renferme 7,000 hab.; dans le voisinage se trouve le cap Bianco.

Taormina, sur nn rocher abrupt au bord de la mer Ionienne ; petite place-forte de 3,000 ames.

Randasso, an N. de l'Etna : 14,000 hab. De cette intendance fout partie les lles Lipari, au nombre de 11, avec 20,000 bab. La plus importante est Lipari, qui a environ 945 kil. de superficie, et 18,000 bab. La ville de Lipari, qui a une citadelle, deux ports et environ 12,000 hab., en est le chef-lieu.

### III. Catane.

335.647 bab.; 53 villes, 11 bourgs, 35 villages.

CATANE (Catania), sur la Giaretta, et au ied de l'Etna, grande et belle ville de 60,000 hab. , avec des rues droites, larges et propres, et nu port qu'on a beaucoup amélioré récemment. Elle est le siège d'une cour d'appel, el

mer. Cette ville possède un collège rayal et une ossède nne université, un lycée et un vasle et beau couvent de bénédictius. Aci-Reals , ville de 15,000 ames, régulio-

remeut bâtie, et voisine de l'Etna. Mascali, 14,000 hab. Aterno, sur la Giaretta, 10,000 hab.

Nicoria , 12,000 hab.

Calta-Girone, 20,000 bab. Fronte . 10,000 hab.

#### IV. Syracuse.

233,956 hab.; 47 villes, 7 bourgs, 21 villaces.

SYRACUSE (Siragosa), 14,000 hab., et un collège royal. Cette ville est bien fortifiée et bâtie sur une lle réunie à la terre-ferme par des digues et des ponts. L'entrée de son port spscieux est commandée par la citadelle, placée au point sud de l'île.

Agosta, bâtie sur une presqu'lle, fortifiée de plusicurs ouvrages avancés du côté de la terre-ferme, aiusi que d'une citadelle qui forme uu carré hastionné. Le port, situé à l'O. de la ville, est défendu par une tour et par les forts de Garcia et de Vittoria; 14,000 ames.

Nota. 11,000 bab. Medica, 12,000 hab.

Scieli, 10,000 hab. Raguse , 16,000 hsb. Comiso . 10,000 hab.

### V. Caltaniactta

168,725 hab. : 31 villes, 8 bourgs, 4 villag. CALTANISETTA , 16,000 bab.; ville assez

grande et bien bâtie. Leonforte , 10,002 hab.

Massarino, 10,500 bab. Naro, 11,000 bab. Piazza , 19,000 hab. Cannigatti . 16,000 bab.

nes de sel-gemme.

Terra-Nova , 10,000 hab. Castro-Giovanni, situé sur une baute montagne, presque au ceutre de l'île, possède

## 12,000 hab., uu collège royal et de riches mi-VI. Girgentt.

226,114 hab.; 66 villes, 9 bourgs, 8 villag.

GIEGENTI (Agrigente), sur le Drago et le Navo. 15,000 bab.; port et quelques fortifications Sciacea . avec 11,500 hab., un port et

quelques ouvrages. Alicata, près de l'embouchure du Salso, ssède 12,000 hab., et fait nn commerce actif de grains.

Regalmutto , 8,000 bab., a d'importantes soufrières.

L'île de Pantellaria , éloignée de 97 kil. des côtes de Sicile, a pour chef-lieu Oppiporo, petite ville de 3,000 hab., et produit en abondance du vin et des fruits du midi ; les flots voisins de Linosa et de Lampedusa, sont inbabités.

(La province de Girgenti est aujourd'hui supprimée, et son territoire annexé à celui de Caltanisetta et de Trapani).

#### VII. Trapani.

171,396 hab.; 40 villes, 4 bourgs, 7 villag. TRAPANI, ville de 24,000 hab. , bâtic sur dans la mer. Elle est défendue par une cita delle. Le port, très-vaste, mais peu profond, est protégé par une batterie élevée à l'extrémité de la pointe, et par un fort bâti sur l'île de Columbara, située en face, Trapani pos-

sède un tribunal de commerce et un collège royal. Mazzara , aur la côte occidentale, avec una

citadelle. Marsala , ville de 21,000 bab., qui fait un commerce considérable de vins.

Alcamo . 12.000 hab. Calatafimi, 10,000 hab. Salemi, 12,000 hab.

Castelvetrano, 13,000 hab. A cette province appartient le groupe des

lles Egades, avec environ 12,000 hab., Levanse, Favignana et Maritimo; ces deus un rocher qui forme une pointe considérable | darnières sont défendues par des citadelles.

# PAYS ITALIENS

## RÉGIS PAR L'AUTRICHE.

(La place naturelle de ce chapitre aurait été à la suite des Etats du roi de Sardaigne. Nous avons été obligé de le transporter à la suite de l'article Italie de M. le colonci de Rudtorffer, pour ne rien changer à sa disposition.)

### PAYS ITALIENS.

#### ROYAUME LOMBARD-VÉNITIEN.

Ce royaume est borué à l'est par la mer Adriatique et l'Illyrie; au nord, par le Tyroi et le canton des Grisons; à l'ouest, par le royaume de Sardaigne et la Suisse; au sud, par la Sardaigne, les dachés de Parme et de Modène et l'Etat de l'Église.

### Orographic.

La partie septeutrionate du royaume est couverte par les contre-forts et les rameoux des Alpos Rhétiques et Carniques, qui viennent des Grisons, s'étendent le long de la frontière septeutrionale de la Combardie et à travers le Tyrol, touchent sur non couré distance, au mont Popera, la frontière venitenne, et se lient en illyrie aux Alpes Juliennes par le Terglou.

La grande route qui conduit d'Udine à Conegilano, Trévise, Vicenza, Vérone, Brescia, Bergame, Côme et Sesto-Calende sur le Tessin, forme la limite entre la région montueuse et la plaine qui se termine, dans le territoire vénitien, par le littoral marécageux baigné par les flots de la mer. Les monts Beries et Euganei, si admirablement cultivés, les collines an sud du lac de Garde, les hauteurs sub-alpines au sud du bras de Côme, sur le lae du même nom, des petits lacs de Pusiano et d'Annone et du lac de Varèse, et quelques autres collines tout à fait isolées, sout les senies hauteurs qu'on trouve passé cette limite, tandis que, sur pinsieurs points, la plaine pénètre fort loin dans la régiou montagneuse, principalement le loug du Tegliamento, entre la Pisve et le Bacchiglione, et le long de la Chièse.

La crite principale des Alpen fibhiques; depuis le Splagen junque la Stillper-loch, separe le canton des Crisons du royaume de Combardie. Elle part du Splagen, a 6,510 dirige à l'est vers le Septimer (7,500 pieds), de troube de les parties mont de la Dengalie dis 6,810 pieds), sur l'étroite dépression qui se trouve en la valier de la Dengalie de la Entance nerte la valiée de la Dengalie de la Entance de la Entance de la Entance de la Dengalie de la Entance la Canton de la Canton de

atteint une banteur de 9,500 pieds. De cette deruière moutagne, la erête principale des hantes Alpes gagne, par le mont Braglio, la dépression du Stilfser-Joch (8,662 pieds), au delà de laquelle la chalne se relève de nouveau ponr former le massif de l'Ortles, bérissé de glaciers. Les versants ebrupts de cette chaine, au midi, bornent le nord de la Valteline, sur laquelle s'ouvrent de nombreuses vallées, creusées dans des montagnes de premier ordre, presquo tontes parallèles et pen praticables; nous citerons, comme les principales, la valiée de Jacob, avec celle de la Bergaglia, le val del Masino, le val di Malengo, la vellée grisonne de Puschiavo et le val Vioia. Des seutiers courent le iong de ees vallées, et traversent la crête principale pour se rendre dans la profonde échanernre que l'Engadine , le val Bergaglia et le tac de Côme découpeut dans la chaîne des Alpes Rhetiques, du sud-ouest an nord-est.

Du Tambenhorn (Pizzo-Tambo), à l'ouest du Splugen, se détache un chalpon étroit, qui se dirige au snd, suit la frontière de Suisse, sépare la Vaile-di-S.-Glacomo du val Misocco, tombe, à l'est, sur la Mera et le lac de Côme, avec des revers escarpés, déchirés de nombreux ravins, sépare ee lae de ceini de Lugano, et s'étend jusqu'au mont Jorio, d'où parient, comme pons l'avons détà dit an canton du Tessin, les divers rameaux sub-alpins qui se perdent dans la plaine au sud de Varese. Dans l'angle compris entre les denx bras que le lac de Côme allonge au midi s'éléve une masse assez élevée de montagnes subalpines, où sont situées les sonrces du Lambro. Ces montagnes descendent en pentes escarpées et boisées, à l'est et au sud, vers le lac de Lecco et la ronte de Côme, au delà de laquelle s'étend, le long de l'Adda et à l'est des lacs d'Anuone et de Pusiano, le groupe de collines de la Brianza, qui, borné à l'ouest par le Lambro, se prolouge jusqu'à Monza. Ce groupe est tres-conpé, silionné par une multitude de petits torrents et de ravins. tantôt euitivé en terrasses, tautôt convert de quelques chétives cultures, de bruyéres et de gazou court.

La Valteline, le Vintrolpau, l'Eisack et le Vasterlhai d'apernet la mause centrale des Alpes Rhétiques de l'eur masse méridionale. Cellec-i, qui se divise en un grand nombre de branches et de ramesus, descend par degrets vers la pilable basse de l'italie, et forme deux grands groupes principaux, algurés pas probade, è de la très-frenie et cocheux, coupe toute la masse de ces montagues du nord au sud.

Le nœud principal du groupe occidental est l'Orties, dont la cime rochesse et environnée de giaciere, ia plus baute de toute la monarie antribienne, attient une étération de 12,000 pleda sa-dessus du nivem de la mer, scion les uns, ou de 12,351 pleda seton les autres. De ce cordo partent le vratet autres. De ce cordo partent le vratet autres. De sont la 12,000 pleda sa-dessus de la latine de l'Archionné et dons la Lombardie, entre l'Adige et l'Adda, et entourent les vaillées de la No, de la Sarca, de la Chiése et

de l'Oglio.

Au nord, les plotiers de l'Orlida tombent pripiements ur Vintechaga, entre les vallees de Trafol, de Martelio et d'Utien, en formant des nursilies cearpées. Une haute branche se détacte du Zufall-Ferner, s'étend à l'est dans le Tryol mérdiolan, épare la vallée d'Utien du Nàd-B-suc (Nos), se detomme à l'ouest aux nouvre des vallées de Fondo, et est beaucoup plus shrupte du côlé de mâts de somme importants le traverent, allant de Clés à Meran, et de Clés à Botren, par Fondo et Roups.

La creta principale des Alpes de l'Ortles, autquelles e lice les Alpes de Valletine, s'étend du Zu/all-Ferner, vers le sud, par le Corne. d-à rer-Signori, la Tonat, le Monte-Adamello (10,200 pleto) jusqu'à la Come-Brusflone. Du Tonat, el ce précidente de l'Albert de l'A

Les ramifications orientales des Alpse de l'Ortifes, dans le Tyrol méridional, vers 1'A-dige et sur la gauche de la Chiese, entre les lacs d'idro et de Garde, par la Giodicara, forment également des chaings étendues qui diminuent gradueilement de hanteur à mesure qu'elles s'éloignent de la chaine principaie. De ces chaines secondaires partent ies chaines de collines qui s'étendent sur les rives méridionaies du la de Garde, entre Lonato, meridionaies du la de Garde, entre Lonato,

Castiglione-delle-Stivicre, Cavriana el La-Voita jusque sur le Mincio. Une brauche principale, partie du Tonal, vers l'est, separe les affluents de la Nos supérieure de ceux de la Sarca, envole deux rameaux transversaux vers Clès et Tione, se détourne vers le sud au lac Molveno, et se ile, entre les vallées abruptes de la Sarca et de l'Adige, par la dépression de Mori, au Monte-Baldo (6,800 pieds), Ce dernier, qui s'élève brusquement du lac de Garde, se termine sur l'Adige, au sud-est de Rivoll, par des muraliles de rochers à plc, et forme, avec les derniers versants des montagnes Lesiniennes, situées en face. l'étroit defiié de l'Adige (Etsch-Klause), jadis fortifié. Ses derniers rameaux méridionaux, entre les rives orientales du lac, le Minclo et l'Adige, s'étendent jusqu'au volsinage de Somma-Campagna et de Vaileggio.

An Corno-di-tre-Signori', les Alpes de l'Ortles se lient, par le Monte Gabia (11,028 pleds), anx Alpes de la Valteline ou chaîne du Legnone. Celle-cl est réduite à une faible largeur par l'Ogilo et l'Adda, entre Edolo et Tirano, où la crête est traversée par les importants chemins de somme d'Edolo à Tresenda par le Val-Corteno et Aprica, et d'Edolo à Grosio par le Val-Mostirolo. En se dirigeant à l'ouest, eile s'élève, dans les glaclers du Pizzo-del-Diavolo, à une hanteur de plus de 9,000 pieds, dans le Monte-Azzurini à 7,692 pieds; au passage de Casa-di-San-Marco, elle n'a plus que 5,500 pieds; elle descend sur la Valteline en revers abrupts et rocheux, et sur le lac de Garde par le Monte-Legnone, haut de 7,444 pleds. Les branches méridionales de cette chaîne, qui séparent entre elles les valiées du Brembo, dn Serio, de la Glera et du Dezzo, se terminent, moins escarpées, sur l'Ogllo, et se relévent encore une fois, entre le iac d'Iseo et le Serio, ponr former des montagnes sub-alpines considérables, parmi lesquelles nous nommerons le Monte-Bronzone, à l'est d'Adrara, qui a pins de 4,000 pleds de hautenr.

L'autre masse des Afpen Mériques, à Ven de la brêche de l'Adige, vêtende, en formant des hauteurs fortement boliete qui portent poisseurs les de mottages, laquel aux sources produces de la contra del contra de la contra del contra

Livinainngo), se détache une branche considérablo, qui s'en va, par lo mont Schlern, vers S .- Michael, en séparant la valléo do l'Adige de celle de Fleims. La créte principale continue par lo Colbricon, avec une hauteur de 5 à 6,000 pieds, vers lo val Sugana, et se lie, près de Pergine sur les lacs de Levico et do Caldonarzo, aux montagnes Lesiniennes. Les revers septentrionaux de cette créte descendent, en se ramifiant de toutes parta et par des pentes rochenses, sur la Rienz, entre les vallées de Broeg, d'Abtey et de Greden : les montagnes occidentales, au-dessous do la Seisser-Alp (6,700 pleds), tombent brusquement sur l'étroite vallée de l'Eisach, et se terminent sur le fond do la large vallée do l'Adige en berges sonvent trés-abruptes. Les branches qui entourent les vallées secondalres do la Plave , affectent des formes plus donces; la plus longue est celle qui se détache du Cimon-della-Pala, à l'est du Colbricon, près des sources du Cismone et du torrent de Bivis, et s'étend par Feltro, en envoyant ses rameaux au midi vers Bassano et Asolo, et en séparant le Cismoîle et la Brenta de la Piave.

Le polis culminant des Alpas Cadoriques et au Cima d'Ast (8,600 piedo), entre la valled de Fleims et le val Sugana. En general, etc. chaîne est iet-alpre, et les pentes in-férieures, lo long de la Piavo, sont seules praintables pour les voitures. Outre la Strada d'Allemagna, asseune rouce construito n'en terreres la crête; et mêmo les chemins de somme qui conduient, pour la flujuart, de l'entre de la commanda de la conduient, pour la flujuart, de l'entre de la conduient, pour la flujuart, de l'entre de la conduient de l'entre de la conduient de l'entre de l'entre de sogre étoites et tro-cheuses, sont souvent tout à fait impraticables pendant l'hiver.

Les mottegnes Lestiniennes, earte le val Sugua, la Breat et l'Adie, s'élèvent de la débression de Perspine et s'étandent, en 2igprochand de lune apin de l'Adieg sere leurs prochand de lune apin de l'Adieg sere leurs les dépuis de la language de la light de la light les dépuis de la light de

Les monti Berici et les colli Euganei n'ont pas pins de connexion entre eux qu'avec les Alpes. Ces deux gronpes sont séparés par une large plaine quo traverse le Bisato, rivière canalisée, qui va da Bacchiglione au cansi d'Este, qui borne les Euganei au sud. Au centro de ce groupe s'élève le monte Venda, haut de 1,850 pieds. Les pentes de ces montagnes, au-dessus desquelles se dressent plusieurs cônes de basalte, sont convertes d'une riche enlture et parsemées d'une multitude de magnifiques villas et de fermes.

La crête principale des Alpes Carriques s'étend du monte Popera, le long de la fronsétend du monte Popera, le long de la frontière vénitienne, en formant la berge ceserples de de la commentation de la commentation de formation de la commentation de la commentation de formation de la commentation de la commentation de principal de la commentation de la commentation de jurie, eres lo Fredio, et, en faisant le tour des pases du Terrefots, origina des Alpes Juliennes out Carriolos.

Les Alpes Carniques tombent au sud, en revers abrupta, sur les vallées secondaires de ls Piave . du Tagliamento et de la Pella. Au Paralba, près des sources de la Piave et du Degano (Tagliamento), se détache la chaine boisée de Causejo, dont la créte côloie de près la Piave, et est beaucoup moins haute et moins apre quo les montagnes de la rive droite. Ses nombreuses ramifications entourent les affluents supérieurs du Tagliamento, de la Meduna et do la Cetina, et tombent sur la plaine à la bauteur de Conegliano, de Sacile et de Maniago, où, sur la rivo droite de la Piave et au sud-ouest de Conegliano, s'élève la collino complétement isolée du Bosco-Montello. Une seconde branche étroite se détacho du mont Cergnala au nord-ouest de Flitsch; elle s'étend, en suivant la frontière de l'Illyrie et les sinuosités de l'Isonzo, jusqu'au voisinage de Cividale, descend sur la vallée de l'isonzo en pentes escarpées, et envoie à l'ouest des rameaux plus alongés qui, jusqu'au voisinage do Gemona, sont encore assez hauts et assez apres, tandis que plus au sud, sur lo Nartisane et aux environs de Cividale, ils deviennent plus donx et se perdent enticrement dans la plaine sur l'Isonzo inférieur. Le monte Matajur (Montaschalp) est le point culminant de ce ebslpon.

Depais l'Isonzo jusquè l'embonchure da Savio, le rivage de l'Adriatique est bordé de marais, de maremmes, de marciages et de lagunes, qui évicadent sur une largeur de 8 à 15 kinomètres, et plus même au sud de l'Ade, et sons l'esparés de la mer parté de duce, et sons l'esparés de l'amer parté de duce l'Aligne et de l'Aligne de Distance de l'Adigne et de l'Aligne marcinimes et les marciages de dur Po, les marcinimes et les marciages de l'adigne et de l'Aligne et de l'Aligne de l'adigne et de l'Aligne et d'Aligne et d'Aligne

sont entrecoupées par une multitude inn brable de levées, de canaux, de fossés. La partie la plus séche est celle qui est comprise entre le capal Bianco et le Pô. A l'ouest de Castagnaro, an contraire, et le long du Tartaro s'étendent les insalubres Valli grandi Veroness, auxquels se lie, plus haut, une série non interrompue de rizièrea qui se prolongent jusqu'au voisinage de Mantoue. C'est dans les environs de Venise que les lagunes dominent le plus. Elles s'étendent depuis le port de Cortelazzo jusqu'à celui de Brondolo. entourent les îles où sont construites Venise, Murano, Burano et d'autres petites localités, et sont protégées contre l'irruption des flots marins par les étroites langues de terre ou lidi de Brondolo, de Palestrina, de Malamocco, par les littorals di S. Erasmo, del Cavallino et di Cortelazzo, et par les digues colossales des Murazzi. Elles ne communiquent avec la mer que par sept onvertures, dont les principales sont l'entrée du port de Malamocco , avec 5 mètres de profondeur; celle du port de Chiogoia, avec 5m,65; celle du Porto-di-Lido, avec 3m,35. Les ports de Brondolo, de Tre-Porti, de Cavallino et de S. Erasmo sont sans profondeur et accessibles seniement à de netites

barques.

La guerre offensive rencontre des difficutes particultères dans les terres fangeness et
grasses du littora, les communications pratigrasses du littora, les communications pratipation des des les les les des les plans de la compation de de l'entre de l'entre de l'entre les lausies
digues on bordes de fossés pleins d'eu. Mais
les plus grands obstacles se présentent surtont
anna la Polésime, où, par des temps husteux,
il est absolument impossible de marcher, et
oil es ratires subomergées forment de vértiace de les ratires subomergées forment de vértiace de les ratires subomergées forment de vértia-

Même dans les montagnes sub-alpines, les chemins praticibles aux rollures ne sont pas nombreux. Ils suivent, en majeure partie, le cours des veilles qui forment des défiles considérables; nen partie des passages qui conditient de l'Italie en Suisse et dans le Tyrol, traversent les jus hautes mottagnes de l'Esque, Es bliver, lis sont souvent effacés sous la neige ou ensevells par la chute des avapratiements habitates à pays et aux chemins qui polisects s'y basarder. Les principaux d'entre ce passages sont :

4º La grande route de Milan, où se rénnissent les routes de Pavis, de Plaisance et de Crémone, à Gelerate et Sesto-Calende, sur la route de Turin an Rhône, par le Simplon; on bien de Milan à Varese, à Beillinzona, puis, par le vai de Misocro et le Bernardin, à la route du Splugen. A Bellinzona

se trouve na chemin d'embranchemeni qui, construit en Chaussée jusqu'à Alrolo, condoit par le val Levantine, puis par le Saint-Codthard, à l'Urzerne dans la valide de la Reuss. Un second embranchement part de ce chemin à Bisca, et traverse, construit en rhaussée josqu'à Olivona, le val Blegno, d'où des chemins de somme se tendent à l'anzt, dans la vallec du Rhin, par les valless de Medels, de Luuqurez et de Saint-Peters.

2º La grande route de Milan à Bissone, sur le lac de Lugano, par Côme et Mendrisco; de l'autre côté du lec, on reitonve la route à Lugano, pour se rendre sur la route précèdente. Une autre route va de Milan à Desio, Canso et Bellagio sur le las de Côme.

3º La route de Milan à Monza, Lecco, te long des rives orientales dn lac de Côme. pnis à Colico , d'où l'on se rend à Tusis et a Coire, dans la vallée du Rhin supérleur, par Chiavenna, le val S.-Giacomo et le Solugen. On peut encore, en suivant la nouvelle route militaire autrichienue, ouverte depuis 1824, se rendre de Colico, par la Valteline, Sondrio, Tirano, Bottulo et le Stilfser-Joch, à Prad dans la vallée du baut Adige, et de la dans l'Engadine ou à Brixen. La route militaire du Stitfser-Joch , la plus élevée des choussées qui frauchissent les Alpes, est pourvue de galeries et protégée, sur les points les plus élevés, contre la chute des avalanches. Sous le point de vne militaire, elle est d'une importance extrême : car, sans toucher le territoire suisse, elle établit la communication la plus directe et la plus eourte entre l'intérieur de la monarchie et le Milanais, par le Tyrol; on pent, en la suivant, tourner tons les cours d'eau qui se jettent dans la mer au nord-est dn Pô, ainsi que le Mincio, l'Oglio et l'Adda, arriver jusqu'au centre de le Lombardle, et tomber sur les derrières d'un ennemi qui se serait aventuré à franchir l'Adda. 4º La grande route de Milan par Bergame. Lovere, le val Camonica (vallée de l'Oglio), Edolo, Ponte-di-Legno et le Tonal, à Cusciano, et par le val di Sole et le val di None, à S.-Michael dans la vallée de l'Adige. Elle n'est pas moins importante que la précédente, et tourne égelement toutes les positions de la rive gauche du Pô,

De Bergame on ne parvient dans la Valteline que par des chemins de muiets, par les vallées de Brembano et de Seriana.

5º La route de Brescia (où convergent les grandes routes venants de Pavle, de Crémone, de Casal-Maggiore et de Mantoue), par le Val-Sabbis (valtée de la Chiese), Vobrano, vozza, Rocca-d'Aufo, à Caffaro, puis en Tyrol, comme chemin rural ordinaire, par Tilone à Trenfe. Une autre routede Brescie par le val Trompla et Brozzo n'est construite en chausséa que jusqu'à Collio, d'où un chemin de somme conduit à Caffaro par Basgolino. En outre, une bonne route conduit de Brozzo à Nozza, du val Trompla dans la vallée de la Chiese.

6º La chaussée de Mantoue ou de Legnago, par Vérone et la vallée de l'Adige, à Botzen. A cette route viennent se réunir les deux rontes sulvantes:

7º La chaussée de Ferrare, par Rovigo, Padoue, Vicence, Schlo, la Pian Fugazza et le Val-Arsa, à Roveredo, d'où un chemin de voitures condult par Movi et Riva à Tione. Se La chaussée de Perdone, par Clindella.

8º La chaussée de Padoue, par Citadella, Bassano, Primolano, le val Sugana et Pergine à Trente.

9º La chaussée de Venise à Trévise, Cornuda et Feltre, où elle se hifurque pour alter à Primolano, sur la ronte précédente, on bien par la valiée de la Piave et Beiluno, à Capo-di-Ponte, sur la Strada d'Allemagna. Un embranchement quitte cette route à Cornuda, sur la gauche, et va par Bassano et

Tiene à Schio.

10° La Strada d'Allemagna (route d'Allemagne), qui va de Trévise, par Conegliano et Serravalle à Capo-dl-Ponte et le long de la Plave à Perarolo, puis par Pleve-dl-Cadore, la vallée de la Boite et Cortina à Peutestein, et par Horleinstein sur la Rienz. à Toblach

dans le Pusterhal.

4º La route de Porto gruaro à Oppedaletto, par S.-Vilo, Spillimbers et S.-Daniel, et letto, par S.-Vilo, Spillimbers et S.-Daniel, par la Chiusa-Venuta, Pontoha et Tarvis, Anderson, an passaga de Tre-Ponto, et de la, par Lacro, à Pence-di-Cadors; on blen, par la valler d'Anniel, Asromo et le col S.-Angelo, à Hollenstein; en bien escore, par l'annielle de l'anniele de l'annielle de l'annielle de l'annielle de l'annielle de l'an

12° La grande route d'*Udine*, par Cividale et le long du Nartisane, à *Robig*, pnis, par le Montaschalp à Capporetto, sur la chaussée de Villach à Filtsch par le Predil, et à Gœrz par la valiée de l'Isonzo.

Toutes ces rontes sont conpées par les rontes transversales sulvantes: D'Udine et de Palma à Codroipo, Porde-

nono, Conegliano et Trevise; De Palma à Latisana, Portogruaro, Motta, Oderza et Trevise;

De Trévise à Citadella, Vicence, Vérone, Peschiera et Brescia;

De Brescia à Bergame, Lecco, Côme, Va-

rese et Sesto-Calende, ou hien à Chiari, Cassano et Milan, puis à Turin, par Boffalora et Navarro, ou par Abiategrasso, Vigevano et

Montara; De Venise à Padone, Este, Legnago, Manloue, Crémone, Pizzighettone et Pavie; puls, par Montara, à Turin.

Le chemin de fer de Venise à Milan sera nne addition importante à ce vaste réseau de routes, sillonné encore en tont sens, dans le pays de plaine, par un grand nombre de chemins hien entretenus, mais resserrés pour la plupart entre des canaux, des fossés on des haies. Les campagnes sont tellement conpées de gronpes d'arbres, de guirlandes de vignes, de rigoles et de fossés d'éconlement et de murs de clôture en pierre, que les mouvements à travers champ sont très - difficlies. Ainsi que nons l'avons déjà dit dans la description générale de la péninsule italienne, les villages ne sont point lel agglomérés, comme en France et en Allemagne; à l'exception des villes et des honrgs, les localités se composent de maisons, de casinos, de villas Isolées dont les jardins sont entourés de murs, de fossés, de hales tonffues ou de gronpes d'arbres, de telle sorte qu'on peut aller de Gærz à Turin sans avoir une perspective libre et une vue dégagée à plus d'un kilomètre, et souvent même à plus de 3 ou 400 pas. Anssi est-Il impossible d'spercevoir de loin une colonne en marche ou un corps campé. C'est près des rivières que la vue s'étend le pius librement. Elles sont, il est vrai, presque toutes enfermées entre des digues; mais, ces digues étant construites depuis des siécles, la vase, le gravier et le sable qu'elles charrient ont de plus en plus exhanssé le fond de teur lit, de sorte que les levées primitivement étahlies ne suffirent plus, à la longue, pour gerantir les terres voisines contre les inondations, pendant les longues plaies ou les grandes fontes de neige dans les chalnes supérieures. Il s'en est suivi qu'un exhaussement successif des digues est devenu nécessaire, et qu'aujourd'hui elles sont tellement élevées qu'il faut, en quelque sorte, monter une rampe pour arriver an bord de la rivière. dont le fond est souvent plus élevé que le niveau des terres avoisinantes. En ontre, il a fallu établir une multitude de canaux garnis d'écluses, pour diviser la masse des caux pen-

### Hydrographic.

Aucun pays de la terre n'est plus ahondamment arrosé que le royanme Lomhard-Vénitien. Un fleuve puissant, le Pô, en baigne la frontière méridionale, et porte à la mer

dant les crues.

Adriatique les masses d'eau que lui fournis- i sent les lacs alpestres de la Hante-Malie. Outre re riche tribut, l'Adriatique reçoit encore l'Adige et tous les cours d'eau qui déconlent des montagnes subalpines de la chaine Cadorigue, Carnique on Julienne. A l'exception de l'Adige, tous ces cours d'eau sont de nature torrentlelle; ils ont une pente rapide. des rives basses, un uiveau extrémement variable. Près des montagnes ils coulent souvent dans un lit large et plerreux qu'ils remplissent et fouillent pendant les crues, Autant ils sont impétueux et dangereux eu cet état, ordinairement peu durable, autant ils sont pauvres et maigres au fort de l'été ou pendant l'époque sereine de l'automne, où l'on peut les passer presque partout à gué, tant à pied qu'eu voiture. Plus près de lenrs embouchures dans le Pô ou dans la mer. Ils ont, au contraire, un cours lent et paresseux : ils y forment de grands marécages, ou des bas - fonds propres à la culture du riz, Celles des rivières lombardes qui découlent de lacs, comme le Tessin, l'Adda, l'Oglio et le Mincio, ont, pendant leur cours à travers la plaine, une pente plus uniforme, plus égale, et uu niveau moins inconstant et plus régulier. Les ponts nombreux jetés snr les rivières et les canaux sont, en majeure partie, très-solides; beaucoup de ces ponts sont construits en pierre et de véritables cheis-d'œuvre d'architecture.

Le Pó et le Tessin, la première ligue défensive du côté de l'ouest, ont été déjà décrits au royaume de Sardalgue.

L'Olona, qui prend sou origine à Chirla, au uord de Varèse, et le Lambro, qui commene à Aso, reçoil les eaux du lea de Pusiano et une foule de ruisseaux alpestres, et se grossit à S.-Angelo par le Lambro méridionale, sont d'autant plus lusignifiants au pojoti de vue militaire, que leurs eaux sont utilitées pour l'alimentation de plusieurs camaux et fossés.

L'Adda prend sa source dans les Alpes les plus élevées de la vallée de Worms, Jnsqu'a Tirano, cette rivière est enfermée entre de hautes moutagues; à partir de cette vilte, ia vallée s'ouvre un peu plus, insque vers l'embouchure de l'Adda dans le lac de Côme, bordé de rives marécageuses à sou extrémité septeutriouale, Ce lac. où a'est établie la navigation à vapeur, a une lougueur de 53 kilomètres à partir de l'embouchure de l'Adda, par laquelle il communique avec le Lago-di-Merzola, qui lui améne les caux de la Mera, grossie par le Liro (Val-S.-Glacomo); sa largenr est de 11 kilométres à 11 kilomètres et demi. Des montagnes bautes, rocheuses, abruptes, l'entoureut de

toutes parts. C'est de son bras oriental, le lac de Lecro, que débonche l'Adda, des lors navigable; mais la rivière forme encore plusieurs petits lacs dans le fond de la vallée. large de 2 kilométres à peine et fermée par des montagnes, et ce n'est qu'à Robbiate qu'elle entre dans la plaine. Réunle en nn seul lit, elle s'écoule avec une vitesse conaldérable jusqu'à Vaprio, où elle commeure à se diviser en une multitude de bras oul. jusqu'au confluent du Tormio, traversent des prairies couvertes d'épais ombrages, et larges de 1,500 à 2,300 mètres. Passé Cavanago, la rivière ne forme de nouvean qu'nn seul lit; sou conrs est alors plus tranquille, et ses rives, moins boisées, deviennent tout à fait découvertes près de l'embouebure, à Porto-Stanga. L'Adda forme la seconde ligne défensive vers l'ouest, et n'est pas moins importante, en cette qualité, que le Tessin, quoique moins forte. La rive droite commande la gauche. La largeur moyenne de l'Adda est de 90 métres à Brivio, de 93 à 225 mêtres au-dessous de Lodi, et de 300 à 750 metres pendant les bantes eaux; profonde de 1 à 4 mêtres, elle est garnle de digues de distance en distance, et porte des bateaux de 500 à 500 quintaux métriques. Les gnés y sont peu nombreux. A partir du lac de Côme. ii y a sur l'Adda 5 ponts : ceux de Lecco, de Vaprio, de Pizzighettone, en pierre, et ceux de Cassano et de Lodi, en bols. Les points de passage les plus importants se trouvent à Cassano, à Lodi et à Pizzighettone,

Avant son entrée dans le los de Ofane.

Addat revel un grand nombre d'affluents.

Après as sortle du lar, elle est grossie par le primo, par l'evit du l'Etnobé-Dievelo par Permolo, qui virent du l'Etnobé-Dievelo par cui de l'anche de l'evit de l'

Pour seronder la navigation de l'Adda; on a tracé, sur la rive droite su-desons de Robbise, pour ériter les dangers d'an lit top rocheux, le canol lairela papelé Naviglio-di-Paderno; à Trazo s'embranche le Avariglio-di-Paderno; à Trazo s'embranche le vivier jusqu'à la Voite, près de Cassano, et décourse considir vera Misin, par Gordon de la constitue de la constit

500 quintaux métriques de jásuge. Un troisième cansi lateral, ceiu de Murzo, quitte l'Adda près de Cassano, côtole sa rive drolte à une distance de 2 à 3 kilométres, et ne rejoint le fueve qu'an-dessus de Castiglione; ce canal est plutôt destiné à l'irrigation qu'à la navigation.

Deux antres canaux metten Milan en communication avec le Tessin et le PG. Le premier est le Naviglio-Grande, décrit au royaume de Sardigna. Le second, le Naviglio-di-Pavica, a une largeur de 13-80, que une prodocadre de i métre; mais on la rendu navigable, an moyen d'écluses, pour des ba-Pavier par Binacco. Tous cer canaux, ité-importants pour la défensive, sont traversés par un grand nombre de ponts.

L'Oglio prend sa source sur la rampe occidentale du Tonal, et conie josqu'à Breno, encaissé entre de bautes parois de montagnes ; depuis ce point il arrose une vallée un peu pius ouverte, traverse le lac d'Iseo, long de 50 kil. et large de 7 et demi, et le quitte à Sarnico, Jusqu'à Palazzuolo il est encore bordé de rives assez marquées qui cependant ne tardent pas à s'effacer; çà et là des digues côtolent son lit, et vers l'embouebure, les rives deviennent marécageoses. Entre Pumerengu et Aqualunga, i'Oglio forme plusieurs tles couvertes de bocages épais; partout ailleurs ses eaux couient réunies dans un seni cansi. Il a une largeur normale de 57 à t 20 mêtres, qui va jusqu'à 210 métres pendant les crues, et une profondeur de 2 à 6 mètres : sa pente est modérée, et il devient navigable à Pontevico, pour des bateaux de 60 tonneaux, Pinsieurs ponts le traversent ; les pins importants sont ceux de Paiazzuolo, Urago-d'Oglio, Soncino, Pontevico, Macaria et Gayzuolo, non loin de son embouchure. L'Oglio alimente plusieurs canaux d'irrigation, qui ne portent que de petites barques; tels sont : le Naviglio-di-Cremona, qui commence au-dessus d'Urago-d'Ogilo, se partage à Fontanella en deux bras qui se rejoignent au-dessous de Cumignano, y recolt le Naviglio-nuovo-di-Pallavicini venant de Torre-Pallavicini par Soncino, et se jetle dans le canale della Città, qui se rend au Pé, par Casai-Buttano et Crémone; la Rogia-Fusa, qui côtole l'Oglio de Sarnico à Palazzuojo, par la rive gauche, et s'étend ensuite jusqu'à Rovato en passant au midi du Monte Orfano.

Les principaux affluents de l'Oglio, à gauche, sont : la Mella et la Chiese, qui toutes deux sillissent dans les montagnes subalpines méridionales. La Mella quitte le val Trompia à Concesio; la Chiese, qui vient du Tyrol et qui alimente le iac d'Idro, quitte à Gavardo

le val Sabbia pour déboucher dans la plaine. L'une et l'autre oni, en majeur partie, bordées de digues à partir de leur sortie des montagaes; les rives de la Mella sont nues; la Chiese est plus large et plus abondante. A se droite, l'Oglio reçuit la Démona qui se forme dans la plaine au nord de Cresone, et transper de la companie de la companie de la reperte de la companie de la companie de la Passé Commessagio, elle se partage en dens bass, la Bogian et le Navarrole, et se rend dans l'Oglio à peu de distance de son embouchure.

Le Mincio, qui forme la continuation de l'impétueuse Sarca, dont les sources jaillissent sur le versant oriental du Tonal en Tyrol, sort du lac de Garde à Peschlera. Il coule entre des rives assez bautes et couvertes de belles cuitures, jusqu'à Valleggio, et de cette ville à celle de Massimbona, au milieu d'uno contrée basse, verdoyante, couverte de prairies et de bocages, qui, devenant marécageuse à partir de Goito, atteint bientôt une largeur de 1,800 à 1,900 mêtres. Après avoir formé les lacs marécageux dont Mantone est cernée, le Mincio les quitte à l'est du fort de Pictole, et coule jusqu'à son embouchure dans le Pó entre de bautes digues, cólovées sur une largeur de 7 kil. par de grands espaces marécageux. A l'étiage, le Mincio offre plusieurs gués entre Peschiera et Goito ; il a une largenr de 40 à 75 mêtres, et de 150 mêtres pendant les hautes eanx ; à partir de sa sortie du lac. li n'a nulle part moins de 1º65 de profondeur, et spr certains points il atteint jusqu'a 5 métres, Avant les lacs de Mantoue, ii n'est pas navigable; ceux-ci portent des bateaux de 20 tonneaux; mais jusqu'an lac Inférieur, le Mincio peut être remonté par les bateaux du Po. Les principaux points de passage entre les deux rives du Mincio, qui, protégé par les piaces fortes de Peschiera et de Mantoue, forme la plos forte et la plus courte des lignes défensives de l'Italie autrichienne, se trouvent, de la rive droite à la rive gauche, à Monzambano et à Pozzolo, et de la rive gauche à la rive drolte, à Salionze et à Valleggio, Il existe des ponts à Monzambano, à Valleggio, à Goito, à Mantone et à Governoio,

Les lacs de Mantouc, séparès par plusteurs digues eu Logo superiore, Lago di Mezzo et Lago inferiore, ont une longueur de 14. de 18. il passés, sur une largeur de 1,400 métres ; le bord septentrional, jusqu'à la Citadelle, est tout garn d'épaisses fortés de roseau; au snd et à l'est de la place s'étendent de vastes marsia qui peurent être complétement

inondés. Le lac de Garde (lago di Garda), qui s'étend depuis Riva, dans le Tyrol méridional, jusqu'à Desenzone et Peschiera, a une longueur de 55 kil, et une largeur de 4 à 15 kil. La navigation y est très-périlleuse peu-

dant les temps orageux.

L'Adige (Etsch), qui vient dn Tyrol, coule dans un défilé extrêmement étroit de Ceraino à Volargne, où il débouche dans la plaine véultienne, qu'il parcourt en vastes méandres et parallélement au Pô, pour aller se jeter dans l'Adriatique à Fossone, près de l'embouchnre de la Brenta. A Parona et à Véroue, les rameaux des montagnes Lesiniennes descendent encore nne fois tout près du fleuve, sur la rive gauche; mals, à partir de ce point jusqu'à Zavio, elle n'est accompagnée que de collines peu élevées; près de cette ville, enfin, commencent les bautes digues qui protégent contre les débordements du fleuve les plaines volsines. L'Adige, navigable pour de petites barques des son entrée eu Italie, recolt l'Alpone et quelques autres torrents de peu de lougueur, et forme, derrière le Mincio et le Po, une seconde et très-bonne ligne défeusive du côte de la basse Italie. Il a de 97 à 150 mêtres de large à Vérone, plus de 500 metres an-dessus de Legnago, de 150 à 225 au-dessous de cette place ; son bras principal est très-profond, et ne peut être nulle part franchi à gué. Dans la partie supérieure do cours, la peute est rapide et la vitesse considérable; dans la partie inférieure, elle devient pins modérée et le lit vaseux; enfin, vers l'embouchure, le fleuve porte des bateaux de

60 tonneanx. Les principanx points de passage du bras principal sont à Ponton , Pescantina , Vérone,

Legnago, Castelbaldo et Boara. Un bras do l'Adige, qui se sépare du flenve à Castagnaro, sur la droite, recolt à Canda le Tartaro, prend des lors le nom de Canal-Bianco , et se rend à la mer par Adria et Levante. Ce bras communique avec le Pó par la Fossa-Polesella, et avec l'Adige par le Canale-di-Loreo. Un second bras, appelé Naviglio-Adigetto , quitte le fleuve à Badia, baigne Lendinara et Rovigo, et se jette dans le Canal-Bianco à Rotinella. Plusieurs canaux, en outre, jolguent l'Adige au Bacchiglione et à la Brenta , et avec cette dernière . entre antres , il communique encore à peu de distance de son embouchure, par le Canaledi-Valle, qui va de Cavanella-d'Adige à Brondolo, Tous ces canaux, à l'exception de l'Adigetto, sont navigables pour de petites barques, traversés par de nombreux ponts, et munis d'une multitude d'écluses. Les principeux points de passage du Canal-Bianco se trouvent a Bosaro et à Adria.

Le Tartaro, jusqu'à une vinglaine de kilomètres de son embouchure dans le Canal-

Bianco, n'est qu'un ruisse au insignifiant. gul prend son origine dans le volsinage de Povegliane et recoit le Tione, Cet affluent de l'Adige, le plus notable de tous, borne au sud les Valli-grandi-Veronesl, et communique avec l'Adige , à Legnage , par le Naviglio-Busse, et avec le Pô par le Naviglio-

d'Ostiglia. Le Bacchiglione se forme par la réunion de plusieurs torrents, an nord de Vicence,

porte des cette ville des bateaux de 60 tonneaux, se grossit des eaux de la Tesina et de l'Astico, et coule parallélement à l'Adige jusqu'à Padoue, où ses eaux se divisent en trois canaux. Le Canale-Piovego conduit à Stra sur la Brenta; le Canale-delle-Roncajette, la Brenta proprement dite, s'écoule vers Bovolenta, et de là, avec la Brenta, sous le nom de Canal-di-Pontelungo, vers Brondolo et à la mer. Le Canale-della-Battaglia se réunit à Battaglia au Canale-di-Montelice, et celui-ci an Canale-d'Este'. qu'alimente le Frasine, un des affluents du Bacchiglione. De Battaglia, un canal va, par Cagnola , rejoindre à Bovolenta le Canale-delle-Roncaiette: le canal Santa-Caterina conduit, par la Rotella, dans l'Adige; # coupe le canal Gorzone, qui conduit la Fratta dans la Brenta, tont près de l'Adige, à l'ouest de Brondolo.

La Brenta, depuis sa sortie dn lac de Caldonazzo, an sud-est de Trente, jusqu'à Bassano où elle débouche dans la plaine, est encaissée eu majeure partie par des montagnes à flancs abrupts. Elle devient navigable à Campo-S .- Martino, passe au nord de Padoue et se jette à Fusine dans les lagunes de Venise, Le Canale-di-Brenta-nuovo s'en détache à Dolo, et le Taglio-Novissimo à Mira, conduisant à la mer la plus grande partie de ses eaux, à l'onest des lagunes près de Brondolo, après s'être rénnis en un seul canal et avoir reçu les eaux du Bacchiglione et du Gorzone. D'Oriago, au nord des lagunes, on a trace plusieurs canaux aux embouchures de la Dese et de la Sile, qui communiquent avec le canal de Mestre, commandé par le fort Maighera. Le Canale-Brentella part de la Brenta à Limena et conduit au Bacchiglione, à l'ouest de Padoue. Tous ces canaux sont navigables ponr des bateaux de 50 à 70 tonneaux, et traversés par un grand nombre de ponts.

Les eaux du Musone, qui vient d'Asolo, sont détournées dans la Brenta par le canal de Loreggia, celui de Castelfranco et celui de Mirano à Mira. Le Marzenigo , la Dese et la Zere s'écoulent également vers les lagunes par des lits en majeure partie artificiels.

Le Sile, qui à Trévise porte déjà des ba-

teaux de 50 tonneaux, a été détourné, à partir de Ports-Grandi, dans l'ancien, en il de la Piesse, par le Taglio-del-Sile, sur la limite des laques, et se plet dans le port d'Issoia, après avoir donné naissance, à Cava-Zuccherina, au canal navigable de Cavetta, qui se rend près de Corteiazza dans la nouveile emboucher de la Piave.

La Piave preud sa source aux Alpes Cadoriques. Jusqu'à Belluno, sa vallée est profoudément découpée : jusqu'à Nervesa elle s'onvre davantage, et le fleuve entre dans la plaine en cet endroit, pour se rendre à la mer à Corieilazzo, par S.-Dona, Jusqu'à Ponte-di-Playe ce n'est qu'un torrent impétueux, qui forme une multitude de rigoles dans un vaste Ht de gravier : mais pius bas , elle est enfermée entre des digues, et passé Zenson elle porte des bateaux de 50 tonneaux. Cette rivière n'a qu'un seul pont, ceiul de Pontedella-Priula sur la Strada d'Allemagna: mais, par un temps sec, on y trouve de nombreux gués. Pendant les pluies, le passage n'en est que pius difficile. Les melileurs points sont ceux de Ponte-della-Priula et de Pontedi-Playe.

La Licenza prend son origine à Servaville, se grossi jugna; Motta de soux 'un grand nombre de grantenis, desti les pius ocidante de la combre de derrents, desti les pius ocidante agabelà Periolischile, et se jette dans la mer applieurs bras, par les ternias marécagent à fouest de Carlot, Son lit deant limoneux, et a fouest de Carlot, Son lit deant limoneux, et avec le L'emer, qui vient de S.-Vito, devient avrigable à Periogravaro, et forme à son embouchare te port et la radide de Fai-

Cette rivière, le Tagliamento, la Stella,

l'Ausa canàlises, l'Isonzo, delà lityrien, et:
le Narissane potent tout à fait le careière
des locreus de montagnes. Comme l'Oplio,
la Chiese, la Frenta et la Piace, on ne peut
les franchir pendant les hautes ceux que sur
les potate ettaints, et lit formeau dons de
bonnes lignes défensives. Mais, pendant ni
puis grande partie de l'année, ils sont extré,
potat de l'année, ils sont extré
souvent tout à fait; alors ils ne présentent pas
it molorire dostates.

Le Tagliamento, le plus considérable de ces torrents, jaillit non loin de Forni-di-Sopra, au pied des Alpes, et recolt, non loiu de Venzone, l'impétueuse Fella, Jusque-la sa vallée est étroite; mais, à partir de Venzone, les montagnes s'écartent de la rive gauche, tandis qu'elles côtolent encore la rive droite susqu'à Spillmhergo, où la rivière débouche entièrement dans la plaine, se précipitant avec fracas le long d'un lit de gravier, a pente rapide, large en certains eudroits de 5 kil., et que, maigré cette largeur, il remplit jusqu'aux bords pendant ses crues. A Fraforeano commeucent les digues ; à Latisana il devient navigable, moins rapide, et son lit pius profond. Ce torrent n'a également qu'un seul pont. le Ponte-della-Delizia, long de 1,084 métres, sur la route de Codroipo à Casarsa; mais, à son niveau ordinaire, il a une multitude de gués, et même pendant les hautes caux on

troure des points où le passage est possible. Outre les nombreux et importants canaux de navigation que nous avons cilés, il y a encore une innombrable quantité de petits canaux d'irrigation; c'est à eur que le pays doit principalement sa helle culture et pays dui principalement sa helle culture et son admirable fertilité. Le territoire vénitlen, à lui seul, en posséde 248.

#### CULTURE. - ADMINISTRATION.

Depois les eines glacidas des Alpeo n'etpunel se finais ettenis, lauqu'au manericages qui bardeat les rives du PD, les strers du voyame Lambart-Veiltien dirent le triple aspect sous lequel se montrent le diverse se voyame submodre, port toute les applications et les realistes, port toute les applications que conseille une culture mervailleurtous que conseille une culture mervailleurtes que le conseille une culture mervailleurpen alpates no seriement de nombreux troupaul places someriment de nombreux troupour reaguer les grandes laileries de la plune. La région de culties, terrait laiteries de

GEOGRAPHIE MILITAIRE DE L'ITALIE

caire qui forme la intensition centre les hauses campioneres el les plaines qu'il fillionne de ses longs coireaux, se pare de la plus beiles de la plus viccourse végétales n'est ceit unes variées à l'infini, produisant chaque anné deux récolles et ouverul derantage, laphesen le ses fouille par la main de l'homanie, la plesse de les sois de l'ambient de la companie de l'ambient d'all pleis de finishe verdire. La crétes dec octeaux sons conronnées de bouques de châlagines; les penaies sont ombragées de richevigaobles et de métiers répandas par milmirisudes de vigne. Endin, des pràries étendues, de vaste ciamps de ble, interrompus ça et là par des plantations de vigne et de mirers, des ristères qui se proinquent à perte de vue, des especes de terre graise et martéaque volte la plaine basse et unit qui succedo qui offre la plaine basse et unit qui succedo out collines; ils, une irrigation artificielle, admirablement entende, rafrabéti tans cesse la terre, dont le sein indiagable maniferasant relables ont fonnante plaissante de prosunt relables ont fonnante plaissante de pro-

La culture agronomique on forestlére occupe, sur la surface totale, 1,975,700 foch (1,126,990 hectares; 1 loch=57 ares 55.15) de terres de labour; 98,771 foch de jardins (suivant André, 165,000); 200,000 foch de vignobles; 588,450 foch de prairies; eufin, 1,500,000 foch de forts;

La récolte des quatre principales sortes do céréales et du mais est évaluée à 12,791,800 hectolitres; celle du riz à 397,600 hectolitres. On récolte, en outre, 5,254,916 hectolitres de vin, et 2,200,000 kilogrammes do sole.

Le nombre des bestians s'élovait à 60,000 chevaux, 450,000 bétes à cornes et 376,000 moutons. Les matériaux de construction sont fournis en abondance par les montagnes.

La principale branche d'industrie est la fabrication des soieries et des articles de fil. Le commerce Intérieur est extrémement actif, taut à cause de la densité de la population, que de la multiplicité dea voies do communication.

de maisons (frazions comunals).

La constitution politique et la forme du
gouvernement do co royaume est la même
que celle des pays allemands, illyriens et ga-

l'exercice de tous les droits du pouvoir par l'action constitutionnelle d'ancune représentation. Il y a cependant cette différence essentielle que, dans je royaume Lombard-Vénitlen, tous les ordres sont égaux devant la joi, et que les autorités royales sont assistées par des assemblées consultatives (congrégations) qui tiennent de la nature des états provinciaux. Dans chacun des deux gonvernements ii y a nne congrégation centrale; dans chaque province, une congrégation provinciale. Les congrégations ceutrales se composent de 2 membres de chaque province, l'un choisi parmi les propriétaires nobles et l'autre parmi ies propriétaires rotnriers, et d'un député de chacune des villes royales (le gonvernement de Milan eu a 10, ceiul de Venise 9). Les congrégations provinciales se composent de 4. 6 ou 8 membres, suivant l'importance de la province, moitlé nobles, moitlé rotoriers, et d'un député par ville royale, choisis par les ordres auxqueis lis appartiennent. Les congrégations centrales sont soumises à l'approbation du sonverain, qui a io droit d'exclusion , ainsi que la nomination des membres salariés des congrégations. Les principales fonctions de ces assemblées consistent dans la répartition des impôts prescrits, dans le contrôle des affaires communales, des routes, des étabilssements do blenfaisance, etc.

liciens, en ce que le souverain n'est gêné dans

A la téle de l'administration des gouvernements de Milan et de Venies, subdivisée chacun en piusieurs délégations, est placé nn vice-roi, qui a sous sa direction uu étnat politique et an sénat des finances du royaume. A ces deux autorités centrales sont subordonnées plosieurs antres administrations généraies et directions pour les différentes branches du scritée.

La juridiction suprème est le sénat de Vérone. Le degré de premiére instance est formé par les tribunaux ordinaires dans les chefsileux des délégations; le deuxième degré, par les cours criminelles et d'appei des deux

chefs-ijeux de gouvernement.

Les affaires militaires dépendent du commaudement gégéral établi à Vérone.

#### TOPOGRAPHIE.

#### GOUVERNEMENT DE LOMBARDIE.

Ce gouvernement se compose de 9 provinces ou délégations; il a 22,167 kilomètres carrés et 2,500,000 babitants; 15 villes, 144 bourgs, 3,054 villages, bameaux et écarts.

### I. Délégation de Milan.

467, 406 hab, en 1827; actuellement 522, 597.

MILAN (Mailand, Milano), sur l'Olopa, dans la fertile et magnifique plaine entre le Tessin et l'Adda, est la capitale du royaume Lombard-Vénitien, la résidence du vice-rol, le siège du gonvernement, d'un commandement militaire, d'une cour d'appel pour les provinces lombardes, et d'un archeveque. La ville a 9 kilométres et demi de circonférence et est entourée de fortifications. Milan possède de magnifiques palais, parmi lesquels on distingne le palais de résidence du roi et celui de l'Institut royal des sciences, autrefols de Brera, un hôtel des monnaies, 9 grandes casernes (celle qu'on a construite sur l'emplacement de la citadelle peut recevoir 6,000 hommes), plusieurs grands hôpitaux, dont un de 2,200 lits, un institut topographique militaire, une maison d'éducation militaire pour les enfants des buit régiments Italiens, une école vétéripaire, un lycée, 4 gymnases et plusieurs autres établissements scientifiques remarquables, plusieurs bospices publics, une maison de correction et une foule de fabriques et de manufactures, parmi lesquelles on remarque la manufacture impériale de tabac, qui met en circulation chaque année pour 5,203,000 france de marchandises. Milan, par sa position sur les magnifiques routes qui traversent les Alpes, et par ses canaux qui la mettent en communication avce l'Adda, le Tessin et le Pô, est devenu un des principaux entrepôts du nord de l'Italie, pour les produits agricoles comme pour les produits manufacturiers. La population de Milan est de 146,000 âmes, sans compter les étrangers ni les 8 à 10,000 hommes de garnison. (L'ancienne citadelle futassiégée et prise en 1799.)

Lambrate, sur le Lambro, avec une grande poudrerie.

Monza, 16,000 hab., sur le Lambro, avce un magnifique château royal, un parc de 10 milles de tour et clos de murs, un gymnase communat, une maison de travail, 2 casernes et plusieurs fabriques de drap, de soie et de cuir.

Cassano, sur l'Adda, avec un pont de 600 mêtres de long (victoire des Autrichiens et des Russes sur les Français, le 27 avril 1799, avant la prise de Milan par Suscaroso). Trezzo, avec un château, sur l'Adda, dont les rives sont très-escarpées en cet endroit.

## II. Délégation de Pavie. 146,679 hab. en 1827; actuellement 157,300.

Pavin, 23,600 heb., sur le Tessin, traversé par un pont de 87 métres, et sur le Navigliodi-Pavia, a des fortifications sans importance, une citadelle, buit casernes, plusieurs hopitaux, des établissements de bienfalsance, une

université, deux gymnases et plusicurs antres établissements d'instruction. Boffalora, sur le Naviglio-Grande et prés du Tessin, qu'on y passe sur un pont de 315 metres, porté sur 11 arches et élevé à freis communs par les gouvernements d'Autriche et de Sardaigne, C'est le Ponte di Boffalora,

# Abbiate-Grasso, 4,000 hab., sur le Ca-III. Détégation de Côme.

nele-di-Bereguardo.

545, 152 hab, en 1827; maintenant 375, 216 h.

Conx (Como), 17,500 hab., y compris les faubourgs , à l'extrémité méridionale du fac\* de Côme, possède un tycée, deux gymnases, 5 casernes, des fabriques d'instruments d'optique, de cotons, de draps, et de sole, et fait un important commerce de transit avec la Suisse et l'Allemagne, Sur les rives du lac, les megnitiques villas Odeschalchi, Sommarica, d'Este, etc.

Varese, 8,500 hab., entre le lac du même nom et l'Olona; sériculture très-active et élevage de moutons.

Lecco, sur le bras méridional du lae de Côme (Lago-di-Lecco), avec une fonderle de fer et un pont sur l'Adda. Popni. 2,000 âmes. A Dongo, sur la rive occidentale du lac de

Côme, se trouvent des mines de fer et des forges; a Porto, une grande verrerie.

A l'embouchure de l'Adda, et sur l'em-

branchement des routes du Splugen et du Stillser-Joch, dans una contrée marécageuse et maisaine, sont siluées les ruines du fort Fuentes; détruit en 4795 par les Français, et qu'on se propose de relever.

#### IV. Délégation de Sondrio (Valleline).

### 83,947 hab. en 1827; actuellement 90,903.

Sonnato, 4,000 hab., à la sortia da la vallée de Malengo et presque au mitieu de la Valleline, avec un gymnase et une caserne.

Tirano, 2,000 hab., à la sortie de la vallée de Puschiavo, tient une foire très-fréquentée. Bormio (Worms), 1,200 hab., sur la route

du Stilfser-Joch (le 26 mars 1799, victoire des Français). Chiavenna (Clæven), 3,000 hab., sur la

Mera et la route du Splugen.

Morbegno, 8,000 hab., sur un ruisseau. le
Bitto, non loin de l'Adda, possède de grandes
magnaneries.

### V. Délégation de Bergame.

#### 527,087 hab, en 1827; actuellement 536,804.

Banava, 30,500 hab., sur une bauteur au piad des Alpes, cante la Brembo et te Serio, avec une enceinte de remparts et de fosses, 4 Anbourges et deur châteux, dont l'un au milieu de la vitle, et l'autre, plus élevé, à l'exterieur, cinq assernes, un hoiptain militaire, un lycée et deux gymnasses, tient quatre grandes foires pour les soleries, les draps et les fers, et possète plusieurs fabriques, surtout pour les étoffes de vale.

Clusone, 5,000 hab., dans le val Seriana, avec un gymnase et de grandes fabriques de drap.

drap.

Gandino, dans le val Seriana, a également d'importantes fabriques da drap, et fait en outre un grand commerce de soie.

Lovere, 4,000 hab., sur le lac Iseo, avec des fabriques de drap et nn gymnase. La fabrique de faus que le gouvernement italien y

avait crééa a été supprimée.

Treviglio, 6,200 bab., non loin de l'Adda,
a des fabriques de drap et de soieries.

### VI. Délégation de Brescia.

Barsela, 30,000 hab., dans nne plaine fertile, sur la Garza, non ioin de la Mella, est entouré de murs d'enceinte et possède un vieux château assez vaste et situé sur une montagne au nord de la ville. Brescia a un lycée, deus gymnases, un grand hôpital civil, un arsenal, 9 casernes, un hópital militaire et des manufactures d'armes renommées. Travagliato, avec un bel hópital nouvel-

lement construit.

Gardone, 1,400 hab., dans le val Trompia, renommé pour ses manufactures d'armes et ses riches mines de fer.

Pieve et Lumezzane-S.-Apollonia, dans la même vallée, ont des fabriques de balonnettes, de platines, de garnitures et de sa-

bres.

Bagolino, 3,700 hab., dans la vallée de la Sabbia, avec de riches mines de fer et des

forges.

Rocca-d'Anfo, fort sur le Lago-d'Idro
dans le val Sabbia, ferme la route de Trente
à Brescia.

Salo, 4,500 bab., sur une baie du lac de Garde, avec un gymnase, des filatures de soie et de fil. Gardone, 4,500 bab., Tosconlano, 2,400 bab., Gargano, 3,400 bab., sur la rive

orcidentale du lac de Garde, sont renommés par leurs papeteries.

Longto, 6,000 bab., non loin du lac de

Garde; filatures de soie.

Monte-Chiari, 8,000 hah., sur le Chlesc, avec filatures de soie et tissage de toiles (3 audt 1706, défaite des Autrichiens), Dans le

voisinage se trouve le camp de Monte-Chiari, où se font chaque année les grandes manœuvres de l'armée d'Italie. Desenzano, 3,600 hab., à l'extrémité méridionale du lac de Garde, a un gymnase, et

fait un important commerca; c'est la station du bateau à vapeur qui se rend de là à Riva et à Torbolle. Chiari, 8,000 bab., grandes Glatnres de

soie.
Orzinovi, 4,700 hab., non loin de l'Oglio,

est entouré de vieilles fortifications.

Pontevico, 5,000 hab., sur l'Oglio, qu'on

## VII. Délégation de Lodi.

y passe sur un large pont.

#### 199,659 hab, en 1827; actuellement 207,376,

Lons, 16,000 bab., avec mms d'encimie, sur la rier doite de l'Adda, qu'on y passe sur un pont de pierre da 200 mètres de long, a 8 induotars, une veille citadelle, an l'èce, deux gymaneses, 10 casernes, un hojoital militier, un magain de poudra, de nombreures l'altiques de soiertes et de gresseries, si desmages est considerable (in 10 mai 1904, vic. unique soier de l'adde).

l'Adda).

Créma, 8,800 hab., sur le Serio, avec un château fort et un sympase, est le siège de

pour le royaume Lombard-Vénitien , possède d'importantes fabriques de toiles et cultive beaucoup de lin.

Codogno, 8,000 bab., a des filatures de sole et est le centre du commerce des fromages connus sous le nom de parmesans (le 9 avril 1796, victoire des Français sur les Autrichiens).

Romanengo, sur le Naviglio-della-Città, avec un vieux château. Soncino, entouré de murs, entre le Canale-

nuovo-di-Pallavicini et l'Oglio. S .- Colombano, non loin du Lambro, pos-

séde des filatures de soie, et renferme 5,000 babitants; c'est une excellente position militaire, autrefois fortifiée.

#### VIII. Délégation de Crémone.

### 178, 199 bab, en 1827; actuellement 188, 565.

Caimone, 27,000 hab., entre le Pô et le Naviglio-della-Città, a des murs d'enceinte, un lyeée, un gymnase, 13 easernes, un magasin de poudre et de munitions, et est renomme pour sa fabrication de violons et de cordes à boyau. L'ancien château fort de S .-

Croce a été démoli eugagement en 1799]. Casal-Maggiore, sur le Pô, avec des verreries et 5,000 habitants.

Pizzighettone, à l'embouchure du Serio-Morto dans l'Adda, et à cheval sur ce fleuve ; ses fortifications ont été depuis peu considérablement améliorées et augmentées, Ponul. 4.000 àmes (allaqué en 1796 et en 1799).

# IX. Délégation de Mantoue.

#### 21t.044 bab, en 1827; actuellement 252,416.

MARTOUR (Mantua, Mantova), nne des plus fortes places de guerre de l'Italie, est entourée, au nord et à l'est, par les lacs que forme le Mineio, et du côté du sud et de l'ouest par de vastes marais. On ne pent y pénétrer que par quatre chaussées ou digues longues et étroites, protégées par de forts ouvrages extérieurs. A l'ouest de la ville, sur la route de Crémone, est un ouvrage à cornes, la Pradella et le Forte-di-Belhore; vers le nont, sur la route de Brescia et de Vérone, est

la forte Cittadella-di-Porta, avec de larges l'administration des baras et des remontes | et profonds fossés; à l'est, sur la route de Legnago, la lunette S .- Giorgio; du côté du sud, l'He fortifiée de Ceresa et Il The, réunie à la ville par denx ponts, et devant laquelle sont situés le camp retranché et les grandes inondations. Le Forte di-Pietole, à l'onest de l'endroit où le Mineio sort du lac Inférieur, protége de ce côté les ouvrages d'inondation

qui se tendent au moyen des eaux du lac Supérieur, prises du côté de la Porta-Pradella. Mantoue a deux arsenaux, 13 casernes, de grands magasins et denx bopltaux militaires, un lycée, deux gymnases, une maison pénitentlaire, nn bopital civil, et plusieurs fabriques de cuir et de soie. L'Ossone-Nuovo, dérivé du lac Supérieur auprès de Curtatone, les Avalli-di-sopra et di-sotto, qui se jettent dans le Pô près de Borgoforte, forment avec ce fleuve, le Mincio et ses lacs, une fle extraordinalrement fertile qui offre à la place forle, en cas de siège, des ressources extraordinaires. Mantone a une population de 27,000 âmes (Dn 4 juin an \$0° août 1796, vainement assiégée par les Français, et bloquée depuis aout jusqu'a la capitulation du 21 février t 797. En juillet 1799, assiégée et prise par les Autrichiens). Marmirola, sur la ronte de Mantoue à

Pesebiera, avec une poudrerie considérable,. mais qui n'est pas en activité. Viadana, sur le Pô, avec un gymnase, des

fabriques de toiles et une populat. de 14,000 ames. Sabbionetta, 6,000 bab., est entouré de

vieux ouvrages, et situé entre la Delmona et le Pô. Bozzolo, avec des murs d'enceinte, entre

l'Oglio et la Delmona, sur la ronte de Mantoue à Casalmaggiore. Asola, avec nn mur d'enceinte, est situé

sur la Chiese, et a un pont sur cette rivière. Castiglione-della-Stiviere, 5,300 bab., sur une hauteur avec un château, est tout entouré de jardins (le 5 août 1796, défaite des Autrichiens par les Français). l'eschiera, 1,500 bab., à l'endroit où le

Mincio sort du lac de Garde, place forte avec d'importants ouvrages extérieurs, sur les deux rives du fleuve (attaquée en 1796 et en 1799). Gonzaga, 15,000 hab., sur le territoire de la rive droite du Pô.

#### COUVERNEMENT DE VENISE.

Ce gouvernement se compose de 8 provinces ou délégations; il a ppe superficie de 24,697 kilomètres carrés et 2,150,000 habitants; 27 villes, 22 bourgs, 6,491 villages, han:caux et écarts.

#### I. Délégation de Vérone.

### 280,778 habitants en 1827. Vinoxz, place forte, sur les denz rives de

l'Adige, très-importante par sa situation au déhouché du Tyrol, non loin de la forte ligne du Minclo et de l'excellente position de Caldiero, était déjà fortifiée autrefois et défendue par trois châteaux qui commandent la ville. Maintenant, on en a fait, par l'amélioration récemment construits (attaqué en 1796 et en 1799) des anciens ouvrages et par l'établissement d'ouvrages extérieurs très-étendus sur les deux rives du fleuve, que réunissent quatre ponts dormants, nne place forte considérable, qui, comme place de monvement, est le point le plus important pour la défense de la baute Italie entre le Pô et les Alpes. Vérone, siège dn commandement général lombard-vénitien. et d'un sénat spécial formant une section de la cour supérieure de justice de Vienne, possède un grand dépôt d'artillerie, une commission d'habiflement et d'équipement, 18 casernes, deux hopitaux militaires, un lycée, trois gymnases, et plusieurs antres institutions scientifiques, de grandes filatures de soie, des fabriques de lainages et de corderies, des teintnreries et des tanneries, Pop. 50,000 ames. Il s'y tient chaque année deux grandes foires, ontre de grands marchés de grains (En 1796, les Autrichiens tentent inutilement l'assaut; en 1796, 1799, 1800, 1805 et 1814, combats dans le voisipage : le 5 avril 1799. bataille de Magnano, à l'avantage des Antrichiens).

Bussolengo, 3,000 bab., sur l'Adige, avec des manufactures de toile.

Rivoli, 480 hab., an pied du Monte-Baldo, et sur les rives escarpées de l'Adige (le 14 janvler 1797, défaite des Autrichlens par les Français).

Badia-Calavena , 1,700 hab. , chef-tieu des 15 communes des monts Lessiniens. Caldiero, 1,600 hab., à droite de la ronte

de Vérone à Vicence (engagement le 12 novembre 1796; les 29, 30 et 31 octobre 1805, victoire de l'archiduc Charles sur les Fran-

Soave, 2,500 hab., sur l'Aipon, était autrefois très-fortifié.

Arcole, sur l'Alpon (les 15, 16 et 17 no-

vembre 1796, défaite des Autrichiens par les Français).

Cologna, 6,000 hab., spr le Frasine, avec des corderies, des tanneries, des filatures de soie, fait un important commerce d'excellent

chanvre. Legnogo, place forle, avec le faubourg de Porto-Legnago, et 10,000 h., sur les deux rives de l'Adige, qu'on y passe sur un pont, a été augmenté de plusieurs ouvrages avancés

Villofranca , 6,000 bab., sur le Tione, avec d'importantes filatures de soic.

Valleggio, 4,600 hab., en face de Borghetto, sur le Minclo, traverse par deux ponts (le 30 mai 1796, le 26 décembre 1800 et le 8 février 1814, batailles sur le Minelo, entre les Autrichiens et les Français).

#### II. Délégation de Rovigo (Polesine). 135.354 habitants.

Rovico, 9,000 hab., sur l'Adigetto, avec une encelnte de murs et un vieux château fort, a une caserne, un gymnase, des fabriques de cuirs, une raffinerie de salpêtre et tient annuellement une foire importante. Adria, 10,000 hab., sur le Canale-Bianco.

autrefois ville maritime avec un excetlent port, est maintenant, par l'accroissement successif de la côte entre le Pô et l'Adige, située à plus de 30 kilomètres de la mer à laquelle elle a donné son nom. Lendinara , 5,000 hab. , sur l'Adigetto,

fait un fort commerce de grains. Badia, 3,600 hab., est situé sur l'Adigetto, et possède une fabrique de faience.

## III. Délégation de Venise.

#### 251,998 habitants.

Vanua (Venezia, en allem. Venedig) est bâtie dans les lagunes, sur 136 lles réunies les unes aux autres par plus de 500 ponts. Cette ville, qui renferme une population de 104,300 âmes, sans la garnison, est le siège du gonvernement, du tribunal d'appel, du commandement supérienr de la marine et du patriarche; elle a un lycée, un séminaire, trois gymnases, une école de navigation et une école de cadets de marine, plusieurs autres établissements scientifiques, un bôtel des monnaies, nne prison. d'importantes fahriques, des chantiers de construction, 13 casernes, un bópital militaire et un grand arsenat de marine qui occupe à lui seul une lle particulière entourée de murs crénelés; et de 4 à 5 kilomètres de tour. La porte pour l'entrée et la sortie des vaisseaux est défenduc par des tours; il s'y trouve plusieurs salles d'armes, des fonderies de canons et des ateliers pour tous les obiets nécessaires aux armements de la marine. Les différentes passes par où l'on entre dans les lagunes sont défendues par des forts bien armés, et par des hatteries, savoir : le port de Malamocco, par les forts Alberoni et S .- Pietro; le port de Chioggia par Caroman et S .-Felice; celui de Brondolo par le fort et les batteries de cette lle ; les ports du Lido et de S .- Erasmo, par les forts et les batteries de S .- Andrea et de S .- Nicolo-del-Lido; le port de Tre-Porti, par la redoute de Tre-Porti; celui de Cavallino, par des batteries. Du côté de la terre ferme sont élevés plusieurs onvrages et hatteries construites dans les lagunes; le canal de Mostre est protégé par le beau fort Malghera, qui a des casernes à l'épreuve de la bombe. Bien que déchue de son ancienne splendeur, Venise est encore une des premières villes de commerce de l'Italie. Son port a été déclaré port franc en 1850 (Prise par les Français en mai 1797; assiégée en 1813 par les Autrichiens).

assiégée en 1815 par les Autrichiens),

Dans les lagunes de Venise sont encore
situées les lles de :

Murano, avec 4,000 hab., un bospice d'invalides et des fabriques renommées de

verres et de glaces.

Burano, 5,000 bab., avec chantiers de

construction.

Malamocco, 800 hab., sur le littoral di
Malamocco, au nord, le Fortino di Malamocco et la Batteria di quattro Fontane.

Palestrina, 7,000 bab., sur le littoral du

même nom.

Chioggia, \$4.000 hab., snr une lle réunie
au litoral de Solto-Marina par un pont de
pierre de 43 arches et de 655 métres de long,
possède un gymasse, des marais salants et des
chanliers de construction. Le Canale-dieValle, qui sort de la Brenta près dn fort de
Brondo de 1se rend dans l'Adige par SondiAlma, est protégé à son embouchure par le
fort Cavanella d'Adige.

Cavarzere, 7,000 bab., sur les deus rives de l'Adige, fait un commerce assez important. Mestre, 5,000 bab., en grande partie pé-

cheurs et baletiers passeurs. C'est de ret endroit que d'ordinaire on passe à Venise.

Stra, sur la rive droite de la Brenta, avec nn magnifique château royal.

### IV. Délégation de Padoue.

#### 287.811 habitants.

Panora (Padua), 50,000 hab., un le Baschijoine qu'on traverse sur un pont sispendu, est entouré de murs, de bastions et de fossés ma lentrenus, commanique avec l'Adige et les lagunes par des canaux, et posséde un houpte d'invalides. 8 cacrese, un hôpital militaire, une université, deux gymtres établissements strientifiques, un grand bôpital civil et des fahriques d'articles de laine, de soie, de drapet de cuis.

Monselice, 8,000 hah., sar le canal du même nom, est remarquable parson industrie. Le château est sans importance au point de vue militaire.

Este, 9,000 hab., sur le canal du même nom, fait un grand commerce de grains et a d'importantes filatures de soie. Abano, 2,600 bab., et la Battaglia, 2,700

bab., sur le canal du même nom, ont des eaux minérales renommées. Teolo, 2,700 hab., est situé au milieu des

monts Euganéens.

Montagnana, avec 8,000 habitants, a des fabriques de taine et de cuirs, et fait un important commerce de chanvre.

### V. Délégation de Vicence.

#### 304,182 habitants.

Viensa (Vienna), 31,000 hah., sur les deus rives da Bacchigitione, qui y reçoi! l'Astephello et le Retrone-Torrente, est réunir en un saul tont au moyen de 4 ponts. Cette ville entourée de murs et a nn vieux château, un tiyeée, 2 gambases, 10 casernes, un hojumases, 10 casernes, un hojumases, 10 casernes, un hojumases, 10 caire de de ran.

Bassano, 11,000 hab., sur la Brenta, avec un pont de 61 mètres de long, a un vieux château et un gymnasc (le 8 septembre et le 6 norembre 1796, batailles entre les Autrichiens et les Français; importants engagements en 4805).

Tiene, avec 5,000 hab., et de nombreuses manufactures de drap. Schio, 6,000 hab., sur le Bogna-Torrente,

avce une fahrication de draps renommés.

Asiago, 5,000 hab., chef-lieu des Sette

Montebello, sur le Chiampo-Torrente, avec un château (le 12 jain 1800, grande défaite des Autrichiens par les Français).

faite des Autrichiens par les Français).

Lonigo, 6,000 hab., sur le Frassine (Gna).

Reccoaro, célèbres sources minérales.

### VI. Délégation de Trévise.

#### 242,942 babitants.

Trávisa (Traviso), 18,600 hab, avec la banlieur, est situé sur le Sile et entouré d'un mur d'enceiute; cette ville posséde un gymnase, 5 casernes, un bôpital militaire, un dépôt du train des équipages avec grands ateliers de construction, des fabriques de loile et

des poudreries.

Campardo a des marchés de chevaux trésfréquentés.

Ceneda, avec 4,900 hab., un gymnase et des papeterles. Serravalle, 4,700 hab., sur la strada

d'Allemagna.

Monte-Belluna, au pied de la grande forêt de chénes de Bosco-Montello.

## VII. Délégation de Bellune.

122,865 habitants.

BELLYNS (Belluno), 11,800 hab., à l'embouchure du Torrenic-Ardo dans la Plare, a un gymane, une caserne, des fabriques de cuir, et fait un fort commerce de bois pour Venies, ainsi que Longarone et Perarolo, lous deux sitnés sur la strada d'Allemagna, Dans le distriet de Bellune est le beus Boscode-Causigllo (Cansejo), la plus grande forêt de la haute Italy

Auronzo, 3,100 bab., sar l'Anziere, avec de riches exploitations de calamine. Dans le voisinage se trouve la belle forêt d'Auronza.

qui fournit les mâts de la marine militaire

Agordo, 2,400 hab., sur le Torrente-Cordevole, possède les plus riches mines de cuivre de l'Italie.

Alleghe, 700 hab., sur le lac du même nom, formé par le Torrente-Cordevole, possède des mines de fer.

Feltre, 4,000 hab., sur le Colmeda et le Sonua-Torrente, avec un gymnase, des mines de fer et des tanneries.

### VIII. Délégation d'Udine ou de Frioui (Friaul).

#### 545,525 habitants.

Unine, 20,000 hab., sur le canal la Roja, est entouré de murs et a un château fort servant actuellement de malson pénitentiaire, 4 casernes, un hópitat militaire, un lycée, deux gymusacs, des fabriques de toile, de soie et de cuir.

Osopo, sur le Tagliamento, forte citadelle entourée de retrauchements considérables. Resciuta, dans la vallée de la Fella; non

Mescuta, dans la vallee de la Fella; non loin de Recolano se trouve le défilé de Chiusa, sur la route de Ponteba. Tolmezzo, 1,200 hab., près de l'embou-

chure du Torrente-But dans le Tagliamento, avec un vieux château fort. Palma, petite place forte de 2,800 hab.,

sur la route de Gœrz à Codroïpo.

Pordenone, 4,700 hab., a des manufactures de toile, des filatures de sole et une grande

papeterie.
Sacile, 3,700 hab., non loin de la Livenza (le 16 avril 1809, victoire des Autrichiens sur

les Français, près de Pontana-Fredda).

San-Vito, avec 4,400 ames et un célèbre collège.

28h (50330





. . .



